VENDREDI 31 MAI 1985

# Les clubs britanniques pourraient être exclus Trente-huit

### morts pour le football

AND A REST &

A STATE OF THE PARTY OF

A Charle of the control of the contr

Company of the Compan

A Barrier Commence

A Company of the Comp

The Property of the same

The second second

A STATE OF STREET

Section 1

and the second

A STATE OF THE STATE OF

The second second

\* \*\*

The state of the same

A TOTAL TOTA

The state of the s

- درسود (درگهای دربهای ایکانی در

A STATE OF THE STA

Marie Control of the Control of the

7 Table 1

A STATE OF THE STA · ·

A.

The state of the s

Balling or to de

The second

September 18

200

The state of the s

a Standard Co. Co.

The second second

Enterprise of the con-

THE PERSON OF THE PARTY TO THE

支撑链 线发型

TO LETTE SE

The same of the same of

The second

MAC 244

La télévision a exercé une nouvelle fois son formidable effet de loupe. En direct, le drame du stade du Heysel a été vécu à domicile par des millions de personnes comme un cauchemar. La relation indirecte d'événements tout aussi graves en Amérique du Sud n'avait pas en naguère le même retentisse-

En pénétrant dans les foyers à l'occasion d'une manifestation qui aurait dû être vécue comme une fête, la violence absurde des supporters de football nous interpelle en nous mettant directement en face du nouveau mal qui frappe la société dite développée. Jeux d'une brutalité parfois extrême à l'origine et sports modernes ont été « pacifiés», «codifiés», à la fin du siècle dernier, et d'abord en Grande-Bretague. Des éducateurs anglo-saxons en ont même fait une partie intégrante du système scolaire. Par la compétition, l'homme devait apprendre à contrôler sa propre violence et à affronter la vie selon des règles du fair-play. Passage de l'état sanvage à l'état civilisé.

Le paradoxe est que par une sorte de retournement pervers, ien financier des co tions aidant, la pratique de certains sports a pris des allures de combat sans merci et sans règles. La violence a fait son apparition sur les stades puis dans les tribunes, où la radicalisation des spectateurs a vite conduit à de sévères affrontements. Le chauvinisme qui s'y est mêlé avec les premières rencontres internationales ne fait que s'exacerber. Créés pour rapprocher la jeunesse du monde, les Jeux olympiques ont accentué le phénomène.

Le football a engendré au cours de ces dernières années une violence spécifique, extrême. A la différence du rugby, dont les supporters ne iaissent jamais leur exubérence dégénérer en vandalisme, le bailon rond, qui attire les spectateurs les plus populaires, a créé une véritable génération de casseurs. Comme si la soupape à l'agressivité collective que constitue le spectacle sportif avait sauté. Le phénomène s'est développé surtout dans le Royanne-Uni. Depuis dix ans, les clubs britanniques ont été suivi à travers l'Europe par des supporters déchaînés.

Il est vrai que le drame que tout le monde redoutait depuis longtemps n'aurait sans doute pas en cette ampieur sans l'imprévoyance des autorités belges. L'État a failfi à son rôle premier qui est de maintenir l'ordre. Il fant sanctionner les coupables d'exactions et prendre des mesures pour contrôler les hordes sauvages. Mais la répression n'aura de sens que si les responsables sportifs savent redonner anx - jeux - leur fonction primordiale. Si plus encore les dirigeants politiques s'attaquent eux racine profondes d'une violence a se reflère le désarroi culture, d'une génération sans espoir.

Trente-huit morts - dont vingt-six Italiens - et cent quarante blessés: la trentième finale de la Coupe d'Europe des clubs cham-pions, opposant le Football Club de Liverpool à la Juventus de Turin, le mercredi 29 mai au stade du Heysel à Bruxelles, s'est transformée en tragédie. Avant le match, des « hooligans » britan-niques avaient « attaqué » des supporters italiens.

Une exclusion des clubs de football britanniques des compétitions européennes, pour une ou plusieurs saisons, n'est pas à écarter.

### « La honte et le déshonneur »

De notre correspondant

Londres. - Les mots commencent à manquer. Une fois de plus, après tant de précédents, M™ Thatcher a dû publier un communiqué pour dénoncer la « honte » et le « déshon-neur » qui rejaillissent sur « le pays ». Le premier ministre devait convoquer, jeudi matin, les membres de son cabinet pour « de nouveau » discuter des mesures à prendre afin de tenter d'endiguer la vague désormais meurtrière du « hooliganisme », cette « voyoucratie » qui sévit dans le sillage des équipes de football britanniques.

«Il n'y a pas d'excuses pour une telle barbarie, a déclaré M. Roy Hattersley, leader adjoint du Parti travailliste; les mesures les plus radicales doivent être prises. « C'est un coup terrible pour la position de la Grande-Bretagne en Europe», a affirmé pour sa part M. David Owen, leader du Parti social-démocrate (SDP). «Il faut vraiment mettre en question la par-ticipation de toute équipe britanni-que dans les compétitions sur le continent. >

La plupart des journaux, dans leurs éditions de jeudi, sont unanimes à prédire comme hautement

*AU JOUR LE JOUR* 

Visions

folle finale de Bruxelles.

Il pourrait n'y avoir que

L'une : d'un amas de corps

étouffant, quelques vivants en

sursis tentent de s'extraire,

regards tournés vers des

caméras indifférentes, dans

une ultime et vaine supplica-

L'autre : quatre heures

plus tard, devant les mêmes

caméras, parmi une foule de

supporters en liesse, les

joueurs de la Juventus qui

viennent de remporter la

Coupe d'Europe dansent, tré-

Côté pile et côté face d'une

BRUNO FRAPPAT.

même hystérie : on ne saurait

dire laquelle de ces deux

visions fut la plus sinistre.

pignent d'allégresse.

probable une exclusion collective et prolongée. Le Daily Mail va jusqu'à appeler de ses vœux cette punition de la part des instances dirigeantes du sootball européen: « Les clubs britanniques doivent être bannis, en Grande-Bretagne, nous en avons assez, dans le reste de l'Europe, on en a plus qu'assez... >

La condamnation du comportement des supporters de Liverpool est générale. Elle a été immédiate en raison du sentiment de culpabilité causé par la - déjà - trop longue histoire des ravages commis par les · fans · du football britannique, mais il y a eu des exceptions nota-bles.

Souvent critiqué pour certaines de ses déclarations ou son action jugée insuffisante (des députés ont récemment demandé sa démission). M. Neil Macfarlane, ministre des sports, a refusé à plusieurs reprises, mercredi soir, de se prononcer sui les • torts • des visiteurs anglais à Bruxelles. Il a déclaré qu'il préférait attendre des rapports plus complets

> FRANCIS CORNU. (Lire la suite page 13.)

# **Elections en Grèce :** des compétitions européennes les socialistes donnés favoris

La campagne s'achève pour les élections législatives anticipées qui doivent avoir lieu le dimanche 2 juin en Grèce. Le PASOK (socialiste) est donné favori à la veille du scrutin. Le chef de l'opposition, M. Mitsotakis, et le premier ministre socialiste, M. Papandréou, devaient prendre la parole une dernière fois respectivement jeudi soir et vendredi soir, à Athènes. Aucun incident sérieux n'a jusqu'ici marqué les meetings électoraux,

### Une grande kermesse

De notre envoyée spéciale

Athènes. - Lorsqu'il arrive à la tribune, des milliers de personnes l'attendent déjà depuis des heures dans la musique assourdissante que crachent les haut-parleurs sur la grand-place de Kalamanta Sans présentation, sans un mot pour les candidats locaux de son parti, il attaque, et c'est l'explosion : les balions sont lâchés, une mer de drapeaux verts est prise de soubresants, la place scintille sous les projecteurs et les seux de bengale, les consettis pleuvent des balcons et des toits surpeuplés, les pétards et les cris cou-

Il parle mais la foule est parcourue de slogans qui roulent, ensient, éclatent sous la tribune. Il dit – au demeurant sans grand talent oratoire - les conquêtes sociales du PASOK (le Parti social), l'hommage rendu par son gouvernement aux résistants contre l'occupation allemande.

La foule ne l'écoute pas, elle l'acclame. Il conspue l'opposition, son opportunisme, sa tactique cen-triste (« à croire qu'ils n'ont jamais été de droite»), la foule l'entend,

hne et se met à scander : • L'argent

du peuple, c'est la droite qui l'a boussé. »

Une énorme banderole barre le fond de la place : « Quand le gouvernement est à nous, la terre nous appartient. • C'est le message des agriculteurs du Péloponnèse qui sont venus accueillir Andréas Papandréou, juchés sur leurs tracteurs pavoisés, entassés à l'arrière de camionnettes en ruine, aux capots recouverts des affiches du PASOK sur la route qui mène de ce petit aéroport perdu dans un paysage de campagne méditerranéenne jusqu'au centre de Kalamata.

Des jeunes filles, un foulard vert noué au cou, des femmes tout de noir vêtues, faisaient signe sur la route au passage du premier ministre. Lui est arrivé presque sans service de sécurité, pour tenir mercredi dans cette ville - qui a pourtant une tradition de droite et d'extrême droite - ce dernier meeting de pro-vince ayant le grand show d'Athènes

> CLAIRE TRÉAN. (Lire la suite page 4.)

## Colloque pour les droits de l'homme

Le colloque international « Libertés et droits de l'homme » organisé sur l'initiative du premier ministre, M. Laurent Fabius, s'est ouvert ce jeudi 30 mai à Paris sous la présidence de M. Louis Mermaz, president de l'Assemblée nationale. Ces assises, auxquelles participent de nombreuses personnalités étrangères, sont placees sous le parrainage de cinq prix Nobel de la paix. Elles ont pour but de manifester le soutien de la France à ceux qui partout dans le monde se mobili-sent pour la défense des libertés et des droits de l'homme ».

Toutefois cette initiative est critiquée, à droite comme à gauche. invoquant son caractère gouverne-mental, M=Simone Veil et M. Ber-nard Stasi, seules personnalités de l'opposition invitées, se sont récusés. Le PCF, de son côté, dénonce, ce jeudi, en première page d'un numéro spécial de l'Humanité, sous la plume de M. Georges Marchais, les manipulations politiciennes dont serait victime la - grande cause - des droits de l'homme.

Ouvrant les travaux qui devaient durer deux jours, M. Roland Dumas, ministre des relations extérieures, a estimé que le rôle de la France - sera d'écouter intensivement pour agir demain partout à l'Est, au Sud, à l'Ouest, car en fin de compte votre réunion est tournée vers l'action ». Un message de M. Leich Walesa, empêché de quitter la Pologne avec l'assurance de pouvoir y retourner, devait être lu aux participants.

(Lire en page 9 l'article d'EDWY PLENEL)

### L'ANNULATION DU FILM SUR LE GROUPE MANOUCHIAN

## Un pas vers la censure à la télévision ?

nandation de la Haute Autorité de l'audiovisuel, défavorable à la diffusion sur Antenne 2 du film Des «terroristes» à la retraite, consucré à la résistance comm immigrée à Paris, c'est-à-dire au «groupe Manouchina». M. Jean-Claude Héberié, pré-

Faisant écho à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse écrite, l'article premier de la loi du 29 juillet 1982, pour la première fois en France, proclame : ∢ La communication audiovi suelle est libre. » Voilà pour la liberté des journalistes et des créateurs, dès lors que le président d'une société de programmes leur a fait confiance.

L'article 2 précise : « Les citoyens ont droit à une communication audiovisuelle libre et pluraliste. > Voilà pour le droit des téléspectateurs à

L'article 6 stipule : « Toute personne physique ou morale disp d'un droit de réponse dans le cas où Autorité, avait indiqué qu'il se conformerait à veuve du chef des combattants immigrés. l'avis de celle-ci.

La décision prise est critiquée, notamment par M. Serge Klarsfeld, président de l'Association des fils et filles des déportés juifs de

le 11 février 1944.

Me Georges Kiejman s'inquiète du rôle assumé par la Haute Autorité dans une décision relative à la programmation d'une chaine

par GEORGES KIEJMAN(\*)

des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle. >

En cas de refus de la réponse, « le président du tribunal peut ordonner, sous astreinte, la diffusion de la réponse». Voilà pour la protection nécessaire des individus, mais aussi des personnes morales (sociétés,

associations, proupements, etc.). Tout cela sans préjudice du droit des personnes injustement mises en cause de recourir au droit commun.

Ce statut protecteur des libertés sera bientôt complété par la création de deux chaînes nationales et celle de plusieurs chaînes locales d'initiative privée, qui renforceront le plura-

De tout cela, la gauche paut s'enorqueillir sans réserve. Elle a tenu les promesses que la droite au pouvoir n'a jamais osé formuler.

Dans ce dispositif, la mise en place de la Haute Autorité est une garantie considérable, accrue encore

iusqu'ici par l'usage que ses mem-

es ont su faire des pouvoirs qui leur

étaient conférés. Un usage étendu, mais n'allant jamais au-delà des limites fixées par la loi. C'est dans ce contexte de liberté que l'interdiction de diffuser « Terroristes à la retraite » risque de constituer un fâcheux précédent

De quoi s'agit-il ? Mosco, un réalisateur de grand talent — je puis en attester. — entreprend, il y a plusieurs années, avec le concours des affaires culturelles et de la société Antenne 2, la réalisa-tion d'une émission de télévision consacrée à l'évocation, par quelques-uns de ses survivants, du groupe Manouchian, du nom de son

chef, le poète arménien arrêté en novembre 1943 et qui, avec vingt-(\*) Avocat à la cour.

deux de ses camarades, sera fusillé

« Ils étaient vingt-trois... », comme le chantera tard, très tard, mais merveilleusement tout de même, Aragon. C'est à lui, à son admirable poème, l'Affiche rouge, mais c'est aussi à un ouvrage de Philippe Gasnier-Raymond (1) que l'on doit d'avoir retrouvé la trace et conservé le souvenir de ceux qui, pendant longtemps, dans le Paris glacé de l'Occupation, menèrent, presque seuls, la lutte armée.

par les Allemands au Mont-Valérien,

(Lire la suite page 10.)

(1) A cet égard, on rappellera qu'Henri Frenay, fondateur du mouve-ment Combat, se plaignant d'une émis-sion consacrée à Jean Moulin à laquelle il avait participé avait, lui, choisi de sai is a vari participe vari, tot choist de sar-sir le tribunal de Paris, et si ce tribunal rejets sa demande dans un jugement aujourd'hui frappé d'appel, du moins Henri Frenny ne se rendit-il pas coupa-ble d'une tentative de censure.



La force de la Présidence

Le Monde

**DES LIVRES** 

- Leonardo Sciascia: un esprit XVIII dans un corps XX'.
- Le feuilleton de Bertrand Poirot - Delpech: «Ferragosto», d'Antoine Сопрадноп.
- Roger Gilbert-Lecomte et Roland Dumas.
- Jacques Rouband, un chat dans un jeu de pistes.
- Un grand roman érotique

Pages 15 à 24

### LIRE

### 3. PROCHE-ORIENT

Un pas en avant dans la recherche d'un règlement.

### 6. URSS

M. Gorbatchev prêt à réduire le nombre des SS-20.

### 14. ROLAND-GARROS

Davids et Goliaths.

### 16. CULTURE

Au Centre Georges-Pompidou, un nouveau musée sur un plateau.

### 37. SOCIAL

Un entretien avec M. René Teulade, président de la Mutualité française.

/gurgettern

# débats

rélatif à celui du capital physique

flexibilités, que voyons-nous? Des énergies immenses, des tré-

sors de ruse dépensés partout pour

licencier des ouvriers ou « déloca-

liser » une production hors d'un

bassin « à problèmes ». Alors que

ces « dégraissages » sont si dou-

loureux pour ceux qui n'ont aucun capital ni économique ni culturel,

pour ceux qui n'ont jamais pu

des risques accrus d'éclatement

des samilles, de dépressions et

Cette stratégie ne peut être qu'un pis-aller, hérité d'erreurs de

gestion passées, une flexibilité-résidu, qui ne doit exister qu'à ti-

tre exceptionnel, parce que les au-

tres flexibilités n'ont pas

fonctionné à temps. On voudrait

nous persuader que c'est la flexi-

bilité fondamentale! La flexibi-

lité de l'emploi en volume (licen-

ciements, départs FNE, chômage

technique, blocage de l'embau-

che), qui ne comprend même pas les volets qualitatifs et dynami-ques de la gestion du personnel,

ne devrait être qu'un constat pro-

visoire d'échec pour tout chef

d'entreprise dynamique et respon-

sable. Et il serait suicidaire de

prendre comme critère essentiel

de choix d'une équipe de direction sa capacité à gérer les diminu-

de notre pays qu'un nombre im-

portant d'entrepreneurs français,

qui sont financièrement en me-

sure de le faire, attendent encore

pour renouveler leurs équipe-

ments, les moderniser, voire pour

embaucher, parce qu'ils ne pour-

raient penser à court terme ou'à

cette flexibilité de l'emploi en vo-

Il serait pitoyable pour l'avenir

tions d'effectifs.

maladies, de criminalité même !

assurer leurs arrières! » avec

Au lieu de la recherche de ces

n'avait pas été prévu à temps ?

### **ENTREPRISE**

Reine des batailles économiques, l'entreprise d'aujourd'hui, estime Christian Beullac, doit assurer un meilleur management des ressources technologiques et développer l'esprit d'initiative. Quant à la flexibilité dont on nous a rebattu les oreilles, elle doit s'étendre, selon M. J.-L. Viora, à bien d'autres sujets que celui des conditions

## **Quelle flexibilité ?**

La souplesse ne doit pas viser que l'emploi : les produits et les processus de production sont trop oubliés dans l'adaptation des entreprises

A flexibilité est à la mode. Mais, approche polémique ou paresse intellectuelle, on croirait que seul l'emploi est en jeu. Or la flexibilité de loin la plus importante pour notre économie, c'est la flexibilité sur les produits. Face à nos grands concurrents internationaux, nos entreprises doivent à chaque instant analyser les demandes des clients, et s'y adap-ter. Bien plus, elles doivent le plus souvent essayer d'anticiper les évolutions, en faisant la part des modes, des actions de leurs concurrents, des pouvoirs régle-mentaires des différents pays, et des tendances profondes des be-

Ce qui ne signifie pas des changements précipités et inconsi-dérés: les courbes d'apprentissage, les gains de rendement et de qualité, la sidélité des clients. l'amortissement des études et des investissements spécifiques, tout cela doit être pris en compte. Mais relisons l'histoire du succès d'entreprises américaines ou européennes: la réussite n'aurait jamais pu se faire sans une adaptation constante de la gamme de produits à la demande, quelquefois même sans une reconversion

Pour l'Etat, il s'agit d'aider les producteurs à se mettre en place plus vite face aux exigences du marché international. Peut-être a-t-on mésestimé à cet égard les efforts accomplis dans notre IXº Plan, efforts peu spectaculaires mais vitaux pour notre économie, l'expérience japonaise l'a

Les polémiques sur la liberté des prix peuvent d'ailleurs être éclairés si on les replace dans le cadre de la flexibilité-produit : il bien sûr y avoir discussion sur le niveau moyen des prix, et c'est ce qui intéresse toujours les représentants patronaux comme les fonctionnaires du ministère des finances, et les consomma-teurs. Mais la liberté vitale pour par J.-L. VIORA (\*)

le praticien dans l'entreprise, c'est celle des prix de chaque produit, la modulation en fonction de sa stratégie de gamme et des prix de

La deuxième flexibilité essentielle, c'est la flexibilité des processus de production. Elle est évidemment subordonnée à la flexibilité-produit, car à quoi servirait-il aujourd'hui d'être ultra-productif dans le montage des diligences? Mais, à produits équivalents, l'avantage reviendra à celui qui utilise les techniques les plus performantes. L'entre-prise doit donc avoir toute liberté, si le calcul économique montre qu'elle doit y gagner en efficacité, de se moderniser: tout retard n'aboutirait en sait qu'à des cadeaux offerts à nos concurrents, et demain à des pertes de compétitivité et d'emplois.

### Que voyons-nons?

Car la modernisation, ce n'est pas d'abord la perte d'emplois aujourd'hui, qui était inscrite dans des décisions - ou non décisions prises il y a plusieurs années; c'est surtout la préservation ou la création d'emplois de demain. Et cela non seulement grâce aux gains de productivité dont on parle toujours, mais aussi grâce aux gains en constance de qualité apportés par l'automatisation ac-

Parmi les conditions nécessaires à la flexibilité des techniques de production, on trouve évi-demment la formation et la qualification du personnel, et, plus généralement, l'enrichissement des taches. Combien d'at liers ont fait l'expérience de belles machines très modernes sousutilisées ou mal utilisées, parce que l'enrichissement humain cor-

(\*) Ingénieur.

**AU SOMMAIRE** 

CETTE SEMAINE

LIBAN:

**IGNOBLE!** 

Reportage - Dossier

Commentaires

et aussi

L'affaire

de l'Affiche rouge

**URSS:** 

Le temps de la prohibition

Tennis:

L'art de monter au filet

## L'emploi et la gestion du patrimoine technologique

Pour créer des activités nouvelles, il faut un esprit de « développeur » plus que de découvreur

A France est devenue en quarante ans une des plus grandes puissances industrielles mondiales, sans avoir sur son territoire les matières premières nécessaires. Plus que pour d'autres, l'importation, et donc l'exportation, sont des conditions de son développement, et le com-merce international est une obligation. Cette vérité, très contrôversée après mai 1981 et anjourd'hui presque universelle-ment reconnue, doit être vécue dans un monde qui subit une véritable révolution géopolitique: l'émergence de nombreuses nouvelles puissances économiques et des facilités de plus en plus grandes de communications en sont à l'origine.

La lutte pour l'emploi passe d'abord par la lutte pour les prix de revient et par la souplesse de fonctionnement de l'économie : à partir d'entreprises bien gérées, une volonté accrue d'exportation est doublement génératrice d'emplois : directement par l'activité correspondant à l'accroissement des ventes, indirectement par la possibilité de relancer l'activité intérieure sans risque de déséquilibre de la balance des comptes. Les Français, les jeunes en particulier, out commencé à changer d'attitude. Il faut qu'ils aient pleinement conscience que notre avenir n'est pas hexagonal, il est à travers le monde comme celui des Suisses et des Japonais qui ne possèdent pas non plus de matières premières industrielles.

Une autre révolution est peutêtre plus importante encore pour l'emploi : celle de la technologie, dont les bouleversements sont profonds et les évolutions rapides. Elle remet tout en cause : les localisations d'activités, les méthodes de fabrication, les conceptions des produits et des services. Son premier effet est de faire disparaître des postes de travail.

Pourtant, la seule réponse à y apporter est d'accompagner avec vigueur cette vague technologique : d'abord dans les activités

par CHRISTIAN BEULLAC (\*) cence des produits et des systèmes de production, ensuite et surtout par la création d'activités nouvelles grâce à des produits nou-

veaux issus des progrès techni-

C'est là le grand défi que notre pays doit relever. La lenteur de cette prise de conscience, les freins longtemps mis par la gau-che à cette évolution des esprits, l'insuffisante compréhension de la nécessité d'un secteur secondaire renouvelé pour le développement d'un secteur tertiaire solide expliquent le retard pris par notre économie et plus généralement par celle des pays européens sur celle des Etats-Unis ou du Japon qui

ont su saisir les occasions nou-

An total c'est à travers notre capacité à exploiter les immenses champs ouverts par les évolutions technologiques que passent fondamentalement les solutions aux problèmes d'emplois. Ce sont ces activités nouvelles qui relanceront les activités défaillantes, ce sont elles qui aideront la pénétration des marchés d'exportation et permettront la relance de l'activité intérieure. Elles représentent les fondations de l'édifice à

### Deax exigences

Pour faire face à ce défi, deux conditions sont nécessaires : un meilleur management des ressources technologiques et le développement de l'esprit entrepre-

Les chefs d'entreprise ont touiours été conscients de l'importance de la ressource financière qui permet les investissements, base de toute activité économique; ils deviennent chaque jour plus conscients de l'importance de la ressource humaine: ils n'ont pas encore suffisamment réalisé ques que représente le savoir accumulé dans l'entreprise.

Pourtant la gestion est comparable à celle d'une patrimoine (1) qu'il faut savoir définir, évaluer, enrichir, optimiser, surveiller, sauvegarder; on découvre alors que l'avenir est entre les mains d'un tandem rarement réalisé en France : celui de l'homme de technique capable de concevoir de nouveaux produits matériels ou de services, à partir des progrès on des nouveautés technologiques, et de l'homme de marketing capable de guider cette conception vers des produits adaptés aux divers marchés potentiels natio-

naux et étrangers. (\*) Ancien ministre.

Ce management des ressources technologiques est une des grandes faiblesses françaises; il nécessite un esprit de « développeur = plus que de découvreur, une approche qui privilégie la méthode et non la débrouillardise, une organisation du travail qui favorise l'équipe et non l'individu, une modestie qui accepte le recours aux découvertes des autres, y compris étrangères.

A propos de l'autre condition, nous devons tout d'abord constater le changement récent des Français à l'égard des entreprises. Pendant plus de vingt aus j'ai souffert, comme chef d'entre-prise, de l'image qu'elles avaient. Comme ministre, j'ai dû lutter pour les faire respecter : le premier pacte pour l'emploi des jeunes, au ministère du travail, les stages d'enseignants et les stages éducatifs d'élèves de LEP en entreprises, au ministère de l'éducation, ont été combattus par la gauche avant d'être aujourd'hui onnus et même développés.

Mais il n'y a pas d'entreprise sans entrepeneur, surtout lorsqu'il s'agit non de bien gérer l'existant mais de créer de nouvelles activités. Tant que le respect pour les entreprises ne s'étendra pas aux entrepreneurs, une des conditionsclés de la création d'emplois ne sera pas remplie. C'est par eux et non par des organismes d'Etat que l'innovation passera dans les faits; sans eux la mutation de notre économie ne sera pas assez rapide pour que les pertes inéluctables d'emplois soient compensées; sans confiance dans le gouvernement ils n'entreprendront pas : c'est un des handicaps de notre socialisme que, empêtré dans une vision passéiste de l'économie, il ne sache pas avoir un ensemble d'attitudes homogènes rendant crédible sa confiance dans les entrepreneurs ; quant aux partenaires sociaux, ils devraient, à l'occasion des discussions actuelles sur les dérégulations, donner le maximum de liberté et se, deut-etre mo liberté et une souplesse totales, pendant une période limitée, aux créateurs d'entreprises : ce sont eux qui en ont le plus besoin. Les Français doivent comprendre que les entrepreneurs sont les chevaliers des temps modernes.

Ainsi les deux conditions de base à la solution de nos problèmes d'emplois passent par des changements profonds de mentalité et l'acquisition de nouvelles attitudes. Il y faudra du temps. Nous sommes engagés dans une course contre la montre.

(1) Cf. le livre de Jacques Morin l'Excellence technologique aux Editions Jean Picollec.

### IACOCCA, par Lee Iacocca

## La mégalomanie galopante du sauveur de Chrysler

'EST à peine un livre que ce best-seller déjà lu par plus d'un million d'Américains et par deux cent mille Ja-ponais ; en fait, c'est un véritable règlement de comptes. Car la-cocca, un homme dont le Wall Street Journal écrit avec modération qu'il a « l'ego démesuré », n'aime guère qu'on ne l'aime pas ou que i on s'oppose à lui.

Le premier « secret » de sa réussite dans le redressement de Chrysler, c'est sans doute la haine qui l'anime à l'égard d'Henri Ford II, l'homme qui après l'avoir fait prince l'a licen-cié du jour au lendemain de son poste de numéro deux de Ford, le second constructeur automo-bile mondial.

Il ne fait pas bon avoir M. la-cocca pour ennemi. Henri Ford II est ainsi décrit comme un ado-lescent prolongé, play boy noceur, alcoolique, confondant allègrement ses finances personnel-les et celles de la société dont sa famille détient encore le sixième du capital. Et, pour ne prendre qu'un autre exemple dans un Ilvre qui fourmille de mille mé-chancetés, le représentant de Floride au Congrès Richard Kelly s'oppose-t-il à l'octroi d'une ga-rantie d'Etat à un emprunt de Chrysler en perdition? M. Lee lacocca conclut: « Deux ans plus tard, le représentant Kelly, grand avocat de l'Amérique devant l'Eternel, fut compromis dans l'affaire Abscam (1) et condamné à une paine d'emprisonnement. Il perdit son siège et sa réputation. ll y a une justice. »

S'il ne s'agissait que de servir la mégalomanle galopante du personnage — on sourit aux quelques pages sur la candida-ture qu'il n'a jamais envisegé pour la présidence, mais ce qu'il ferait si... - lacocce per Lee lacocca n'aurait guère d'intérêt.

recette — simple — d'une réus-site dans le plus pur style du rêve américain. Ce fils immioré italien. qui a gravi tous les échelons de Ford après de brillantes études à Lehigh, a lancé la Mustang, l'un des plus grands succès de la marque, puis a sauvé Chrysler, ne s'emberrasse pas de grandes stratégies : « La réussite est le fruit du travail, l'on n'a rien pour rien, il faut être productif, à condition de travailler sans relêche, il est merveilleux de constater que dans une société de liberté il est possible de réaliser toutes ses ambitions. »

C'est encore une description des grands débats qui ont animé les Etats-Unis, en matière d'in-terventionnisme de l'Etat fédéral — qui n's pas fait une mauvaise affaire au demeurant en venant au secours de Chryster, — de po-trique industrielle, des moyens, voire de la nécessité de lutter contre la montée du péril indus-

lacocca est enfin un panorama d'une industrie automobile amé-ricaine vielllissante, prise à froid par le renchérissement du prix du pétrole et par la concurrence nippone, et qui devra réagir vite. Les constructeurs français, et particulièrement Renault, dont on apprend au passage qu'il a essayé d'embaucher lacocca comme consultant après son départ de Ford, ont peut-être qualques idées à y glaner.

BRUNO DETHOMAS. \* Editions Robert Laffont, 380 pages, 95 F.

(1) L'affaire Abscam avait été créée de toutes pièces en 1980 par le FBI pour démasquer les hommes politiques pouvant être sonpçonnés d'actes illégaux.

## Le Monde

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F

Tél.: 246-72-23 Edité per la S.A.R.L., le Monde Gérant : André Fontaine, directeur de la publication

Auciens directeurs: ubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laureus (1982-1985) Durée de la société : cinquante ans à compter du 10 décembre 1944.

Principaux associés de la société
Société civile
« Les Rédacteurs du Monde »,
MM. André Fontaine, gérant,
et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.



auf accord avec l'administration Commission paritains des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

BP 507 09 **75422 PARIS CEDEX 09** 3 mais 6 mais 9 mais 12 mais

FRANCE 354 F 672 F 954 F 1 280 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 687 F 1 337 F 1 952 F 2 536 F ÉTRANGER (nar menngerlen)

L – BELGIQUE-LUXEMBOURG
PÂYS-BAS

399 F 762 F 1 989 F 1 389 F

IL - SUISSE, TUNISIE 504 F 972 F 1 484 F 1 800 F Par voie afrieme: barif sur demande.
Changements d'adresse définitifs ou provioires (deux somaines ou plus); nos abonnés sont invités à formuler leur demande une temaine au moins avant leur départ. Joindre la deraière bande d'envoi à

Venillez avoir l'obligeance d'écrire tous les nous propres en capitales d'imprimerie.

PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Algiria, 3 DA; Marco, 4,20 dir.; Tunisia, 400 m.; Allemagne, 1,50 DN; Autriche, 17 sch.; Belgique, 30 fr.; Cameta, 1,20 \$; Côte-d'Ivoire, 335 F GFA; Danemark, Cotts-Cryotre, 335 F CFA; Denemark, 7.50 kr.; Espagne, 120 pes.; 6.-U., 1 \$; G.-B., 55 p.; Grico, 80 dr.; Irlande, 85 p.; Italia, 1 700 L.; Liben, 500 P.; Lärye, 0.350 DL; Lusembotrg, 30 f.; Noryiga, 9.00 kr.; Payu-Bas, 2 fl.; Portugal, 100 cm.; Sénégal, 335 F CFA; Solda, 9 kr.; Suisse, 1;80 f.; Yougoslavie, 110 ad.





rehandouique par

A Company of the Comp

the second of the second The state of the s

AND ALL STREET

10 mg 10 mg 10 mg tation as the same

## # 4 . Jan.

· ·

(**建** 

The state of the s

त्रकेष्ट्रमारीको ज्ञान । स्टब्स्ट्रामारीको ज्ञान

A PROCESSION OF THE PROCESSION

The same wife of the same

Service of the servic

THE RESERVE TO SECTION ASSESSMENT ASSESSMENT

ANTO BALLEY CO.

Supplied the control of

The street was

A STATE OF THE STATE OF

Transfer may

CANAGE TO SERVICE OF

STEEL SELECTION FOR THE PERSON OF THE PERSON

و و دور شر وقايه شوه في في المنظمة الم

A STATE OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A State of the sta

W. T. Bright William Co.

A40403 C. T. \*\*\*\*

and the second

# 10 mm

The Desire

Antiferial

- Line in the same

-

of defendance in the

A THE STATE OF THE

JANEAU CO.

The second secon

The state of the s

The state of the s

graphic design of the second

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The state of the s

The second second second

and the second second

्रेकेन स्वाप्तानाथ्यः । विकास

----

The second secon

-

To the second

American State of the State of

And the second s

The same of the sa

Many against the second

100

Struct Structure

Her verge vision 

## L'OLP est prête à des négociations de paix sur la base de la reconnaissance d'Israël

déclare le roi Hussein à Washington

De notre correspondant

Washington. - Une percée significative a peut-être eu lieu, mercredi 29 mai à Washington, dans la recherche très aléatoire d'un règle-ment négocié au Proche-Orient. L'entretien qu'ont eu à la Maison Blanche le président Reagan et le roi Hussein de Jordanie leur a, en effet, permis d'annoncer trois modifications de la donne proche-orientale assez substantielles pour qu'on puisse vouloir donner le pas à l'espoir sur le scepticisme.

Le souverain jordanien, d'abord, s'est senti suffisamment sûr de ses arrières pour affirmer, lisant un texte préparé à l'avance, que l'OLP était prête à des négociations de paix fondées sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, c'està-dire impliquant la reconnaissance de l'Etat israélien. Répondant aux questions que la Maison Blanche avail, contrairement aux traditions, donné aux journalistes l'occasion de poser, le roi Hussein a ensuite présenté la conférence internationale (avec participation soviétique) que l'OLP et lui-même appellent de leurs vœux comme un simple « parapluie » permettant des négociations entre İsraël et une delégation jordano-palestinienne. Troisième évolution enfin - la plus tangible sans doute, - M. Reagan s'est, quant à lui, bien gardé, rompant ainsi avec la position jusqu'à présent défendue par Washington, de rejeter l'idée d'une telle conférence internationale qui est • en discussion », at-il dit, sans préciser avec qui.

Moins de quatre mois après la signature, le 11 février dernier, de l'accord par lequel le roi Hussein et M. Arafat s'étaient engagés à œnvrer en commun à un règlement régional pacifique, la dynamique enclenchée par ce texte, loin de se ralentir, se développe ainsi réguliè-

Les litate l'inis avaient d'abord accueilli l'initiative jordanopalestinienne en élevant de très nettes réserves. Ils trouvaient positif principe de la paix en échange des territoires occupés et que soit enfin envisagée une fédération jordanopalestinienne faisant écho au plan Reagan de septembre 1982, qui proposait la création en Cisjordanie d'une entité palestinienne associée au royaume jordanien.

### Les réserves américaines

Washington déplorait, en revanche, et cela pesait très lourd dans les réactions initiales du département d'Etat, qu'il ne soit pas explicitement fait référence aux résolu-tions 242 et 338 ; que l'idée de négociations directes avec Israel ne soit toujours pas acceptée; et que soit enfin proposée, à la place, cette conférence internationale, qui avait le tort de devoir réunir - outre les parties directement concernées, y compris, au sein d'une délégation

cinq membres permanents du aux développements de mercredi. Conseil de sécurité, et donc de faire J'ai assuré le président, a déclaré entrer l'URSS dans la partie. le roi Hussein, sortant du bureau ovale, que, sur la base de l'accord En visite officielle à Washington du 11 sevrier entre l'OLP et la Jorau moment de l'accord d'Amman, le danie, et en conséquence de mes réroi Fahd d'Arabie saoudite s'était centes conversations avec l'OLP entendu dire en conséquence que les (...), nous avons la volonié de négo-Etats-Unis attendaient une action cier dans le contexte d'une conféplus nette des pays arabes avant de rence internationale un accord de se risquer à appuyer une relance du paix fondé sur les résolutions de l'ONU, y compris les résoluprocessus de paix. A la mi-mars, le président Moubarak avait à son tions 242 et 338. » Quelques instant tour, et à son grand dépit, échoué à auparavant, M. Reagan avait parlé assouplir les réticences américaines.

La raison en était double. Les Etats-Unis, sous peine de gravement mettre en difficulté deux de leurs plus sûrs alliés arabes qui venaient de renouer leurs relations diplomatiques, ne pouvaient pas continuer à ignorer totalement les pas faits par la Jordanie et l'activité soudaine de l'Egypte. Le président américain, ensuite, ne pouvait pas ne pas voir qu'avec l'arrivée de M. Pérès à la tête du cabinet israélien une occasion réelle se présentait d'essayer d'aller de l'avant. Or, après un premier mandat sans aucun grand succès diplomatique, si M. Reagan peut avoir l'espoir, même bien frêle, d'en remporter un sous le second c'est plutôt au Proche-Orient que dans les relations avec l'URSS, en Amérique centrale on en Afrique

mais les appréciations à l'égard de

l'initiative jordano-palestinienne

étaient devenues malgré tout sensi-

blement plus favorables.

### Contacts avec Moscou

On a done successivement vu les Etats-Unis et l'Union soviétique procéder, à Vienne, à un échange de vues sur la région, puis le soussecrétaire d'Etat pour le Proche-Orient, M. Murphy, entreprendre qu'il soit fait référence aux résolu-tions de l'ONU, que soit posé le fin, M. Shultz lui-même se rendre M. Amine Gemayel, qui n'en attenau début du mois en Israël, en Jordanie et en Egypte. Court et relativement discret, ce dernier voyage du secrétaire d'Etat n'en était pas moins doublement significatif de l'évolution américaine suscitée par l'accord d'Amman. Echaudé par son échec personnel de 1983 au Liban, M. Shultz incarnait la réticence des Etats-Unis à prendre de nouveaux risques au Proche-Orient. Or son voyage dans la région avait pour but d'y discuter de la représentation pa-lestinienne au sein d'un délégation jordano-palestinienne avec laquelle Washington pourrait nouer de pre-

Confuse, novée dans les subtilités d'une telle délégation au Conseil national palestinien (acceptable pour Washington, sinon pour Jérusalem) et leur obédience à l'OLP (toujours inacceptable pour les Etats-Unis). l'entreprise n'a pas débouché, mais la flexibilité nouvelle qu'elle laissait jordano-palestinienne, l'OLP - les voir n'est sans doute pas étrangère

### LA GUERRE DU GOLFE

## Le pilonnage des villes continue

Karaj, ville satellite de Téhéran, située à 40 km à l'ouest de la capitale iranienne, a été bombardée mercredi 29 mai par l'aviation irakienne, selon la radio iranienne. Il n'y a pas eu de victimes. Six bombes ou roquettes ont été làchées par les avions irakiens, selon les témoignages recueillis par le correspon-dant de l'AFP. Une alerte aérienne avait été déclenchée à Téhéran à la même heure, mais la capitale n'a pas été bombardée.

La campagne autour de Karaj est un des secteurs proches de la capitale où se réfugient pour la nuit des dizzines de milliers de personnes, dormant en plein air ou dans leur voiture, en cas d'alerte aérienne. Sur certaines routes de campagne, on voit souveat des files ininterrompues de voitures sur des dizaines de kilomètres. Toutesois, après ce raid, beaucoup ont préséré rentrer précipitamment à Tébéran.

L'agence IRNA a par ailleurs confirmé le raid de l'après-midi de mercredi contre Tabriz, affirmant qu'il n'avait pas fait de victimes.

Queique cinquante-deux techniciens français participent à la Iraniens. - (AFP.)

construction dans cette ville d'une centrale électrique, pour le compte de la société Alsthom-Atlantique. C'est la première fois que la ville est bombardée depuis la reprise samedi de la - guerre des villes ». Elle avait connu plusieurs raids meurtriers en mars et avril derniers et la plupart des étrangers avaient été évacués.

A Bassorah, trois étudiantes ont été tnées et vingt-sept autres bles-sées par la chute mercredi d'un obus iranien sur une école secondaire.

Selon le correspondant de l'agence irakienne à Bassorah, la ville est bombardée depuis trois jours par l'artillerie lourde iranienne. Bassorah avait déjà été pi lonnée à l'artillerie lourde par l'Iran presque quotidiennement lors de la première phase de la «guerre des villes » en mars-avril.

Enfin, un cargo cuest-allemand Norasia Rebecca a été attaqué et sérieusement touché dans le sud du Golfe mercredi par deux avions non identifiés dans la zone de Chah-Allam, à mi-chemin entre le Qatar et l'Iran, où les attaques de navires sont généralement attribuées aux

jordano-palestinienne, et, de l'autre côté, Israël . Nous comprenons, commentait ensuite le même haut fonctionnaire américain, que le roi désire un soutien international. - Cette question est à l'étude disait-il encore en affirmant qu'il y avait désormais - quelque chose sur quoi construire ».

D'importants progrès ont en tout cas été saits. On peut maintenant prédire - comme on le faisait beaucoup mercredi à Washington - que M. Arafat, qui est arrivé le même jour à Amman, se gardera de confirmer les déclarations du roi Hussein. On peut aussi constater qu'entre le redémarrage de l'inflation israélienne et le malaise créé par le récent échange de prisonniers. M. Pérès ne bénéficie peut-être pas d'une situation assez solide pour prendre le moindre risque. On peut encore penser qu'Amman et Washington sont en réalité surtout d'accord sur le fait qu'ils auraient tous deux perdu beaucoup si le roi avait quitté les États-Unis les mains vides.

On peut cependant s'attacher également à voir que, dans l'ambiguné et les plus grands aléas, pas à pas, les choses avancent depuis février. Si mesuré soit-il, c'est le mouvement qui compte.

BERNARD GUETTA.

### Le Conseil central palestinien a approuvé l'accord en vue d'une « action commune » avec Amman

De notre correspondant

Tunis. - Avant de partir pour direction du Fatah, avaient émis des Amman, afin de rencontrer le roi Hussein à son retour de Washington, M. Yasser Arafat a obtenu que le Conseil central palestinien approuve, mercredi 29 mai, l'accord qu'il avait conclu avec le souverain hachémite, le 11 février, en vue d'une - action commune - pour relancer le processus de paix au

Apparemment, le chef de l'OLP a pu convaincre sans grande difficulté les quelque quarante membres présents sur les soixante que compte cette instance. Il est vrai qu'il s'agissait essentiellement d'éléments lui étant plutôt favorables, et que les mouvements proches de la Syrie, qui lui sont hostiles, ne s'étaient pas fait représenter à Tunis. Tout juste, a-t-il été rappelé dans le texte final, que l'action commune jordanopalestinienne doit s'inscrire dans le cadre des résolutions adoptées par le Conseil national palestinien et les sommets arabes de Rabat et de Fez. Autrement dit, que l'OLP doit être unitaire des Palestiniens traqués associée à tout pourparler en tant que - représentant unique et légitime du peuple palestinien .

Il n'en demeure pas moins que cette approbation représente un acquis appréciable pour le président de l'OLP, quand on sait que plusieurs de ses amis, y compris de la

réserves et même contesté l'accord d'Amman, et qu'il n'avait pu réunir jusqu'ici le Conseil central pour l'entériner. La - guerre des camps de Beyrouth n'est probablement pas étrangère à cette évolution.

## Un rapprochement

Par ailleurs, le Conseil central a tenu à prendre acte de la solidarité qui s'est manifestée entre les différents mouvements de l'OLP dans la défense des camps. Mais, même si les partisans de M. Arafat appellent de leurs vœux une reprise du dialogue interpalestinien, ils se sont cependant abstenus d'en faire explicitement état, alors que le président du Conseil national, le cheikh Abdelhamid Essayeh, l'avait fait la veille. (le Monde du 29 mai).

Quoi qu'il en soit, et malgré l'élan dans leurs camps de Beyrouth, le rapprochement entre les différentes factions de l'OLP ne sera pas facilité par l'approbation de l'accord d'Amman, que la plupart d'entre elles avaient dénoncé avec virulence voici moins de quatre mois.

MICHEL DEURÉ.

### RECEVANT A DAMAS M. AMINE GEMAYEL

## Le président Assad paraît décidé à mettre un terme à la « guerre des camps » palestiniens

Beyrouth. - Le président syrien Hafez El Assad paraît décidé à inprésente phase de la crise libanaise. Interrompant un voyage hors de Damas, le chef de l'Etat syrien a re-

des « courageux pas faits par Sa

Majesté, dont nous espérons qu'ils

pourront d'ici à la fin de l'année

mener à des négociations directes

sur la base des résolutions 242 et

ajoutait peu après, commentant les

propos du roi Hussein, un très haut

fonctionnaire américain, qui, tout en

souhaitant qu'elle soit confirmée par

l'OLP, ne cachait pas une prudente

satisfaction. « Nous avons besoin

d'un parapluie international, avait

encore dit le roi auparavant, pour

nous donner l'occasion de négocier,

et, quand je parle de négocier, je

veux bien évidemment dire négocia-

tion entre les parties en conflit -

autrement dit en l'occurrence, entre,

du côté arabe, une délégation

Déclaration significative .,

dait pas tant puisqu'il sollicitait cette entrevue depuis trois semaines. Péripétie typique du Liban en guerre : le siège de la présidence de la République a été bombardé juste avant que le président ne prenne l'hélicoptère pour Chypre, d'où il s'est rendu à Damas. Le projectile, une fusée Sager, tiré d'un lieu situé entre les régions chite et druze, a atteint le bureau du président de plein fouet, alors que celui-ci se trouvait dans une salle à manger attenante. Ce tir est d'autant plus étrange que M. Gemayel n'est pas actuellement le plus visé, et qu'il apparaît même un peu marginal dans la « guerre des

camps - palestiniens. Toujours est-il que, ayant échappé de justesse à la mort, le président Gemayel s'est retrouvé quatre heures plus tard à Damas pour, présume-t-on, donner au règlement que son homologue syrien a élaboré, éventueilement avec l'avai de Moscou, l'allure d'un accord d'Etat à Etat. Reçu avec des égards remarqués, il a eu deux entretiens avec le président Assad, dès mercredi soir. Sous son couvert, Damas devrait régler simultanément la guerre chiitopalestinienne des camps, le conflit slamo-chrétien coupant Beyrouth en deux, et enfin le problème de Jezzine au sud.

Cela devrait finalement permettre de déterminer si la Syrie est vraiment maîtresse de la situation au Liban ou si celle-ci lui échappe, au moins sous son aspect palestinien. Car, une fois de plus, au onzième jour de la guerre des camps, des ca-nons palestiniens ont bombardé, mercredi après-midi, théoriquement contre le gré de Damas, les positions de la milice chiite Amal et les quartiers proches de Beyrouth-Ouest et de sa hantieue.

Les hommes politiques libanais de Beyrouth-Ouest, au retour de Damas, soulignent que les Syriens sont – ou se disent – profondément surpris par les derniers développements survenus au Liban durant la guerre des camps. Effectivement. la persistance des Palestiniens prosyriens à se battre contre Amal, allié principal de Damas dans cette affaire, a pris l'allure d'un camouflet sapant les fondements de la politique syrienne, qui consiste depuis quinze ans à se présenter en maître de la décision palestinienne, non seu-lement au Liban, mais à l'échelle du règlement global de la crise du

Proche-Orient. Autant les premières salves de canon tirées à partir de la montagne

De notre correspondant tervenir pour mettre un terme à la druze contre les positions chites côté fait la sourde oreille pour partiétaient compréhensibles pour don-ner à Abou Moussa et aux autres côtés de la milice Amal ; mais aussi Palestiniens prosyriens la stature de la Libye, seul soutien arabe de la Sygagné la capitale, mercredi 29 mai, nationalistes défendant leur peuple rie, s'est retrouvée dans le camp de envers et contre tout, autant la du- ses adversaires.

rée de cette fronde palestinienne à l'égard du parrain syrien inverset-elle la situation : si, dans une affaire somme toute mineure, Damas n'a pas été en mesure de répondre de ses propres Palestiniens, comment pourrait-il y prétendre à propos de tous les Palestiniens et du fond du problème ?

### Un bilan négatif

Au lieu de détenir la carte du Front de salut national palestinien ou anti-arafatiste créé à leur instigation pour en user, les dirigeants syriens verraient donc cette carte détruite, à leur grand dam : la position syrienne serait donc ébranlée. En effet, non seulement le FSNP ne s'est pas montré docile comme prévu - et l'allié druze, M. Joumblatt a de son

qui détient la cles du chiisme libanais, à l'exception d'Amal, n'est pas non plus satisfait de la guerre des camps. Surtout, Moscou considérerait avec une extrême suspicion la politique syrienne, estimant qu'elle constitue essentiellement un gage de bonne volonté à l'égard des États-Unis, donc à son détriment.

Un bilan en somme négatif pour Damas sur plus d'un point : mais la Syric est-elle réellement aussi dépassée, et n'a-t-elle pas laissé faire suffisamment, quitte à intervenir au moment du choix, c'est-à-dire maintenant?

Les dirigeants de Damas ont peutêtre laissé les choses se développer avant de renvoyer dos à dos des alliés entre-temps affaiblis, ce qui accessoirement, arrangerait tous les autres protagonistes libanais, aussi effrayés de la montée du chiisme

que de la résurgence des Palesti-

Les résultats maintenant imminents du sommet Assad-Gemayel devraient permettre de déterminer ce que veut et ce qu'imposera le chef de l'Etat syrien. Il est question coopération entre le Liban et la Syrie, donnant à cette dernière l'aptitude d'intervenir militairement, sans référence préalable à l'autorité libanaise, c'est-à-dire au moment de son choix, qui ne serait pas nécessairement dans l'immédiat.

En attendant le couperet syrien, la bataille des camps continue, mais on dirait presque sans conviction. comme si les belligérants savaient que plus rien de décisif ne peut intervenir. Il est question de régler le problème du ramassage des armes des camps palestiniens par leur regroupement et leur entreposage sous contrôle des partis libanais alliés d'Amal à l'intérieur des camps. Mais Amal, dont les armes sont théoriquement soumises à ce même statut, sait bien par expérience ce que vaut un tel contrôle...

**LUCIEN GEORGE.** 

### Capitalisme: les règles du jeu vues par Braudel. Fernand Braudel de l'Académie française Dans son style vivant et concret, en bousculant La dynamique les idées reçues, Fernand Braudel nous présente, en 120 pages alertes et subtiles, ses réflexions sur le du capitalisme capitalisme. Replaçant le système dans sa logique historique, le décrivant dans l'histoire quotidienne du monde occidental. Braudel nous montre comment le capitalisme est venu se superposer à un système ancien d'inégalités et de hiérarchies qu'il n'a pas inventées car

elles le précédaient de loin. "Le petit Braudel refermé, il semble que tout soit Pierre Miquel - L'Express. enfin clair".

**ARTHAUD** 

Arthaud

INEDIT

## **PROCHE-ORIENT**

### LE CONFLIT LIBANAIS

### A QUELQUES JOURS DU RETRAIT ISRAÉLIEN

### L'incertitude demeure sur l'ampleur du soutien de Jérusalem à l'Armée du Liban du Sud

Marjayoun (Liban du Sud). –
«Israël maintiendra l'apput logistique qu'il nous fournit. Cela suffira.
Nous serons assez forts pour maintenir l'ordre et empêcher les infiltrations. » Chef de l'Armée du Liban du Sud (ALS), équipée, financée et entraînée par Jérusalem, le général Antoine Lahad, cinquante-six ans, affiche une séré-nité de bon aloi.

Dans l'austère bureau de Marjayoun où il reçoit mardi 29 mai les journalistes venus pour un ultime voyage dans la « zone de sécurité » avant le retrait final d'Israël, le commandant de l'ALS affirme ignorer - contre toute évidence - la nature et l'amplour de la « présence mini-male » que l'Etat hébreu s'apprête à conserver, provisoirement ou non, au Liban du Sud. « Il restera ici quel-ques conseillers », admet-il laconique. On a peine à croire que la cour de la caserne, où s'agitent une nuée de soldats israéliens, deviendra déserte dans une semaine.

Tandis que Tsahal vit officielle-ment ses derniers jours au pays du cèdre, bien des zones d'ombre obs-curcissent encore l'horizon de l'après-guerre. Une journée passée à illonner en convoi la *« ceinture de* sécurité » ne suffit pas à les dissiper. Combien Jérusalem laissera-t-il de conseillers » auprès de l'ALS? Des dizaines? Des centaines? Pour combien de temps? Comment se

Israēl

### LIBÉRATION **DES ANCIENS DÉTENUS** CHITES DU CAMP D'ANSAR

(De notre correspondant.) Jérusalem. – Israči a libéré mer credi 29 mai deux cent quarante-neuf anciens détenus libanais chiites du camp d'Ansar qui avaient été transférés debut avril dans la prison d'Atlit, au sud de Halfa. Ils ont été reconduits au poste-frontière de Rosh-Hanikra sous la surveillance du Comité international de la Croix-Rouge. Entre sent cents et huits cents chiites, dont une partie sont membre du mouvement Amai,

demeurent prisonniers en Israël. d'Ansar peu avant que l'armée israélienne ne se retire du secteur occidental du Liban du Sud. Leur transfert en Israël avait suscité des protestations dans la communauté nternationale. Ceux qu'Israël considère comme des « meneurs » se trouvent dispersés dans d'autres geôles.

Chacun relève ici que la décision israélienne intervient au moment où les miliciens d'Amal livrent une bataille sans merci aux combattants nalestiniens dans les camps de réfugiés de Beyrouth. Comment ne pas y voir le résultat d'un calcul de l'Etat hébren visant à renforcer le camo chiite et à permettre au mouvement de Nabih Berri de consolider son implantation au Liban du Sud au moment où les combats de Beyrouth garnir - ses effectifs ?

De source militaire israélienne, on dément que la libération des détenus résulte d'un accord secret conclu entre Jérusalem et Amal tout en soulignant que les chiites ont fait tout leur possible jusqu'à présent pour prévenir des infiltrations palestiniennes vers la « zone de sécurité ».



CEPES

De notre envoyé spécial

manifestera, hormis ces conseillers, la présence d'Israël ? Quel type de coopération liera Tsahal et l'ALS ? Dans quelle hypothèse l'Etat juif s'estimera-t-il tenu de porter secours à son alliée ? Comment s'organisera la cohabitation entre les hommes de Lahad et les « casques bleus » de la

Pour le chef de l'ALS, il est clair qu'Israël sera politiquement et moralement contraint de lui prêter main forte dans un cas de force majeure : l'attaque systématique de la « zone de sécurité » par des groupes armés jouissant du soutien massif d'« une puissance étrangère » (sousentendu la Syrie). « Ne serait-il pas en pareille hypothèse dans l'intérêt bien compris d'Israël d'intervenir? interroge d'un air entendu le général Lahad. De toute façon, l'affronte-ment dépasserait alors la cadre de l'ALS et mettrait directement aux prises les armées de Damas et Jéru-salem. » Craint-il qu'Israël, un jour « laisse tomber » l'ALS ? « Je suis d'abord au service des Libanais. Nous ne sommes pas des merce-naires d'Israël. Mais nous avons les mêmes intérêts que lui. »

Le général Lahad reconnaît que les relations sur le terrain - déjà peu amènes - entre la FINUL et l'ALS risquent de s'envenimer après le repli israélien. • Certaines de nos positions, dit-il, sont séparées par des postes de l'ONU. Si les « casques bleus » veulent nous empêcher de circuler de l'une à l'autre, il y aura sans doute des malentendus.

Selon le quartier général de la FI-NUL, l'ALS a pris le contrôle de la plupart des positions déjà évacuées par Israël. Un accrochage a cepen-dant opposé mercredi des hommes de l'ALS à des soldats du contingent finlandais près du village de Kan-

• Tout le problème, assure le gé-néral Lahad, vient du fait que la FI-NUL ne nous reconnaît pas. » Il a demandé en vain à reacontrer le gé-néral William Callaghan, chef de la FINUL, pour instaurer « de meil-leurs rapports » entre les deux

### **€** 100 000 Palestiniens dans le Sud »

Tout en constatant que les Palestiniens « sont, pour le moment, hors de course », le chef de l'ALS doute que l'infrastructure de l'OLP ait été totalement détruite : « Il y a encore cent mille Palestiniens dans tout le Sud. Ils ont de l'argent et des armes et pessent se ressaisir. Prenant soin de ménager le mouvement chitte Amai, le général affirme re-douter surtout e les communistes et les khomelaites les khomeinistes ».

L'ALS et la « garde nationale » (ensemble des milices villageoises d'autodéfense créées par Israël) comptent aujourd'hui environ deux mille hommes, dont un sur cinq est chitte. Au pied du mont Hermon, le camp militaire de Majdyie accueille les nouvelles recrues de l'ALS. Celles-ci subissent pendant un mois un entraînement intensif à bord de trois des quelque quarante chars livrés par Israël à l'ALS (de vieux Sherman et des T-54 « capturés à

l'ennemi »). Dans une plaine rocailleuse, les tankistes néophytes simulent une at-taque de blindés. Perché sur la terrasse d'une maison inachevée, un instructeur israélien, radio en main, débite en arabe une série d'ordres debite en arabe une serie d'ordres conventionnels. « Mes élèves, dit-il, ont un niveau bien meilleur que je ne le supposais. Mais la durée du stage est trop brève pour qu'ils puissent acquérir assez d'expérience. -Sur les cent quarante-cinq soldats de

la plus récente « promotion » sortie de Majdyie, 80 % étaient chiites. Israel tient à bout de bras l'ALS. Israel tient à bout de bras l'ALS. Il l'équipe, l'entraîne et paie une grande partie des soldes. Un soldat reçoit par mois 1 750 livres libanaises, soit près de 200 dollars. Cet entretien coûte mensuellement 400 000 dollars à Israel. L'ALS a aujourd'hui perdu l'essentiel de ses ressources de naguère, notamment les diverses taxes perçues au port de

La position la plus septentrionale dans la « zone de sécurité » se trouve à 20 kilomètres de la fron-tière, à vol d'oiseau (mais à 35 kilomètres par la route). Ce poste de contrôle commande une route vitale pour le général Lahad, celle qui relie Marjayoun à Jezzine, le gros bourg chrétien n'étant qu'à 10 kilomètres. D'évidence, Jezzine, c'est son affaire. • L'ALS y restera aussi long-temps que la population ne nous de-mandera pas d'en partir. La ville est sous notre responsabilité. Nous voulons éviter que se renouvelle l'exode chrétien de Saïda. »

J.-P. LANGELLIER.

### Le Djihad islamique revendique l'enlèvement de deux Français et du directeur de l'hôpital américain

L'organisation du Djihad islamique a revendiqué, mercredi soir ressortissant britannique et l'enlèvement de deux Français, disparus depuis une semaine, et celui du direc-teur de l'hôpital américain de Beyrouth, qui s'est produit mardi à Beyrouth-Ouest.

Dans un communqué téléphonique à une agence de presse étran-gère, le Djihad a annoncé qu'il avait abattu M. Dennis Hill, maître de conférences à l'université améri-caine de Beyrouth, « alors qu'il ten-tait d'échapper à nos hommes qui voulaient l'interroger au sujet de certaines de ses activités suspectes . Le Djihad n'a pas indiqué la date à laquelle M. Hill avait été assassiné. Le Britannique, tué de quatre balles, a été découvert, mercredi, et son corps a été transporté à l'hôpital américain.

L'organisation a également affirmé qu'elle « détenait » MM. Mi-chel Seurat, chercheur scientifique, et Jean-Paul Kauffman, journaliste à l'hebdomadaire français l'Evénement du jeudi, ainsi que M. David Jacobsen, directeur de l'hôpital américain de Beyrouth.

« Nous ne laisserons personne en paix jusqu'à la remise en liberté de nos frères détenus dans les prisons Itiennes, l'arrêt de l'aide fournie par les Etats-Unis et la France à Saddam Hussein (chef de l'Etat irakien) dans ses agressions répé-tées contre la République islamique tranienne », indique le communiqué.

Selon le Djihad, • la détention de Seurat, Kauffman et Jacobsen est la conséquence de deux attitudes: l'incitation de la France et des

Etats-Unis au régime koweltien pour ne pas libérer nos camarades, et la collusion de ces deux pays avec l'Irak dans ses agressions contre les civils en Iran ».

» Nous lançons un dernier avertissement aux ressortissants étran-gers résidant dans nos régions, afin qu'ils ne transgressent pas les règles de l'hospitalité islamique et ne pro-fitent pas de leur présence parmi nous pour mener des actions d'espiomage », conclut le Djihad.

A Paris, les autorités françaises ont approché « tous les gouverne-ments », exploré « toutes les voies » possibles pour tenter de retrouver le chercheur Michel Seurat et le journaliste Jean-Paul Kauffman, a déclaré, mercredi M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat auprès du ministre des relations extérieures.

M. Baylet, qui n'a pas précisé quels gouvernements avaient été ap-prochés, a indiqué qu'une « cellule d'urgence » avait été constituée au Quai d'Orsay pour s'efforcer d'obte-nir - le maximum d'informations de nature à orienter les recherches. pour retrouver les deux Français dis-

let, l'ambassade de France « s'efforce de trouver les contacts nécessaires, de chercher la vérité et de retrouver - les deux Français disparus. Il a également rappelé « les efforts multiples et constants » du gouvernement français pour tenter de faire libérer deux diplomates français qui ont été enlevés, également à Beyrouth, le 22 mars dernier, MM. Marcel Fontaine et Marcel

## **EUROPE**

### Grèce

### Une grande kermesse

(Suite de la première page.) La Grèce au bord du gouffre ? Le spectre de la guerre civile? Dans la tête de quelques désabusés peut-être et dans une partie de la presse occidentale. Mais dans la rue, ici, pour l'instant, c'est la fête et la fête pour tout le monde. Dans le centre d'Athènes, la circulation s'interrompt chaque jour désormais en fin d'après-midi et la ville se met à léambuler dans la chaleur du soir et l'odeur des brochettes grillées. Elle se livre à la campagne électorale comme à une grande kermesse d'été, elle se saoule de décibels jusqu'à une heure avancée de la nuit.

Après les tournées en province, la campagne électorale est entrée dans sa phase finale avec les interventions des dirigeants des principaux partis (eux seuls narient) sur la place de la Constitution, dans le centre de la capitale. Chaque soir, l'un d'eux prend la parole, silhouette minus-cule perchée sur cette tribune au fond de la place immense, mais dont la voix amplifiée à vous faire éclater les tympans porte jusqu'à l'Acro-

assistance et tirent de ces rassemblements des pronostics « scientifiques » : l'EPEN (parti d'extrême droite) n'a pas sait très fort lundi soir. En revanche, le petit Parti commiste de l'intérieur (qui plafonne à 2,5 % des voix) a presque réussi à remplir la place mardi, et le KKE (pro-soviétique, 11 % des voix envi-ron) l'a débordée mercredi. Cela prouve, selon les pronostiqueurs, que la gauche résiste aux tentatives

noniques du Parti socialiste ». Devant les énormes soules que rassembleront, jeudi soir, M. Mitsotakis, le chef de l'opposition, et ven-dredi, le premier ministre, les mêmes experts évalueront les débordements dans les rues adjacentes et prédiront le résultat du scrutin de dimanche. Les Grecs n'aiment pas les sondages, ils se méfient - vieux

réflexe - des questionnaires politiques. Mais ils croient à la rue. Il y a une semaine encore, on disait le PASOK mal en point, et les partisans de la Nouvelle Démocratie rêvaient pour leur parti d'une majorité gouvernable.

puis, il y d'Andréas Papandréon à Salonique, samedi dernier (un million de per sonnes, deux fois plus, disent les socialistes, que ce que la ville avait jamais conna), et les pronostics s'inversèrent. On donne désormais le plus souvent le PASOK arrivant en tête, toute la question restant de savoir de combien : avec une maiorité lui permettant de gouverner seul on bien avec l'obligation de s'appuver sur un Parti communiste qui est l'un des plus pro-soviétiques d'Europe occidentale?

### Les tensions désamorcées

Jamais en tout cas campagne électorale n'aura eu en Grèce un caractère aussi bon enfant. Certes, les deux hommes qui tiennent devant de la scène n'ont guère de mots tendres l'un pour l'autre, il cèdent volontiers aux attaques personnelles. La presse d'opinion, quant à elle, véritable défouloir, veille à la tradition en maniant l'insulte plus allègrement que l'argumentation politique et en délivrant chaque jour son lot de scandales.

Mais il n'y a pas en d'incident violent notoire, rien de plus que ce qui alimente quotidiennement la rabri-que faits divers de l'actualité. Les permanences des partis installées aux points stratégiques de la capi-tale coexistent sans heurts, les automobilistes qui ont fixé sur leurs voitures des drapeaux aux couleurs de leur parti sillonnent la banlieue le soir dans un concert d'avertisseurs et se croisent - miraculeusement sans accrochages.

On n'a plus bonte d'être de droite on n'a plus peur d'être de gauche. La première expérience de gouver-nement socialiste à Athènes a désamorcé les tensions : la gauche ne se lance plus comme en 1981 à l'assaut de la citadelle imprenable du pou-voir, elle prêne tout simplement la continuité dans le changement. Personne ne parle plus, hormis les communistes, de quitter l'OTAN ou la CEE. Et la droite n'a plus peur de la révolution. On n'est pas à la veille d'un bouleversement historique mais dans le jeu normal de l'alternance avec, an pire, le risque d'une absence de majorité claire pour l'un des deux grands partis qui renverrait bientôt à de nouvelles élections.

La Nouvelle Démocratie comme le PASOK semblent d'ailleurs avant tout soucieux de se rallier le centre, ce qui incite à une certaine modéra-

tion dans les professions de foi. Le terme de socialisme a presque tota-lement disparu du langage du PASOK. La Nouvelle Démocratie, sur sa liste six députés d'un petit parti centriste. C'est dire que l'évicdence de la République, en mars dernier, et son remplacement par M. Sartzetakis, un homme symbole pour la gauche, n'a pas enclenché, comme on pouvait le craindre, la stratégie de la tension.

Evidemment, quand on revendique le centre, on présente l'adver-saire comme extrémiste. En l'absence de tout programme électo-ral digne de ce nom, M. Papandréou brandit l'épouvantail d'une droite autoritariste et policière tandis que M. Mitsotakis crie à la mise à sac des institutions et à la collectivisation. Ce serait d'autre part trop demander à la Grèce que d'avoir en trois ans et demi oublié son ancestrale bipolarisation. Mais c'est bel et bien le marais - avec ses 6 % à 8 % d'indécis – qui fera le partage dimanche, et les Grecs paraissent vivre dans une très sercine gaieté ces quelques jours d'incertitude.

CLAIRE TREAN.

### Italie

LE PROCÈS DES « COMPLICITÉS » DANS L'ATTENTAT CONTRE LE PAPE

### Un des inculpés reconnaît avoir remis une arme à Ali Agca

gares » (1) d'Ali Agça, le jenne aux questions du président du tribu-Turc qui tenta, le 13 mai 1981, d'as-nal. J'avais peur d'Agça. » sassiner Jean-Paul II, est entré, le mercredi 29 mai, avec sa troisième audience, dans une phase quelque peu routinière — « à l'italienne », se-lon les observateurs romains. Les interrogatoires sont fréquemment rendus difficiles par l'insuffisance des traducteurs. Le public a com-

mencé à se faire rare. Omer Bagci, l'un des cinq inculpés de ce procès, a reconnu qu'Ali Agça lui avait bien, un temps, confié un pistolet Brow-ning 9 mm, qu'il devait lui rendre le 9 mai 1981 en gare de Milan, quatre jours avant l'attentat de la place Saint-Pierre. Mais Bagçi, un Turc qui, à l'époque des faits, vivait en Suisse, a nie avoir eu quelque lien que ce soit avec l'organisation terroriste turque d'extrême droite Les loups gris, et donc sa participation consciente à un complot contre le DBDC. « Je ne suis qu'un modeste ou-

Le procès des « complicités bul- vrier ignorant tout, a-t-il répondu nal. J'avais peur d'Agça. »

> Pour l'accusation, le témoignage d'Omer Bagçi est évidemment un bon point : il confirme, en effet, dans tous ses détails, la version fournie par Ali Agça, dont la crédibilité remonte ainsi après ses déclarations des deux premières audiences affirmant qu'il était Jésus-Christ.

Par ailleurs, la police nécrlandaise enquête actuellement pour savoir si un Turc, arrêté le 14 mai à Venlo lors de la visite du pape au Pays-Bas, ne serait pas Oral Celik, un des personnages impliqués dans l'attentat du 13 mai 1981. Celik est, selon Ali Agça, l'homme qui a acheté l'arme qui lui a servi à tirer sur Jean-Paul II. — (AFP, AP, Reuter.)

(1) Trois des cinq inculpés jugés à Rome sont des Bulgares, et deux sont

### A TRAVERS LE MONDE

### Angola

UN RELIGIEUX TUÉ DANS

UNE EMBUSCADE. - Deux religieux de la Congrégation du Saint-Esprit sont tombés dans une embuscade, dimanche 26 mai, près de Malanga, an nord-ouest de l'Angola, a annoncé le Frère François Nicolas, vicaire provincial des Spiritains à Paris. L'un, le Père Jean-Etienne Wozniak, âgé de vingt-neuf ans, originaire de France, a été découvert le corps atteint de plusieurs balles. Le second, le Père John Kingston, de nationalité irlandaise, n'a pas été retrouvé et a

probablement été enlevé par la guérilla, a précisé le Frère Ni-

### Gabon

ARRESTATION D'UN OFFI-CIER ACCUSÉ DE COM-PLOT. - Le capitaine Nbandja, affecté à la base aérienne de Libreville, a été arrêté il y a une dizaine de jours sons l'accusation d'avoir fomenté un complot contre le régime du président Omar Bongo, a-t-on appris, mer-credi 29 mai, dans la capitale ga-bonaise. Cet officier a été dénoncé par deux de ses collègues à qui il venait d'exposer son projet. Une enquête a été ouverte par les

antorités nour déterminer si cette affaire a des ramifications au sein des forces de sécurité et de la classe politique. — (AFP.)

### Sri-Lanka

• PROCHAIN ENTRETIEN ENTRE M. JAYEWARDENE ET M. GANDHI. – Le prési-dent de Sri-Lanka, M. Junius Jayewardene, s'entretiendra très prochainement avec le premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi, de la question tamoule (le Monde du 28 mai), a annoncé mercredi 29 mai le ministre de l'information, M. Anandadissa de

LE DÉFI EUROPÉEN Le MERCREDI 5 JUIN 1985 Ancienne ECOLE POLYTECHNIOUE 1, rue Descartes - 75005 Paris Imphithéaire Raymond-Poincaré)

9 h 30 : Ouverture per Louis PERILLIER L'EUROPE POLITIQUE: – Table rende présidée par

Jean ELLEINSTEIN.

**FORUM** 

(Amphithéaire Raymond-Poincaré)

sis PERILLIER

14 à 30 : L'EUROPE des HOMMES et son IDENTITÉ CULTURELLE,
Lean-Pierre COT.

15 à 15 : L'EUROPE et LES DROTTS de L'HOMME.
Louis-Edmond PETITIT.

16 à : L'EUROPE des TECHNOLOGIES,
Highert CURIEN, ministre de la Resherche et de la Tochnologie.

17 à : L'EUROPE des RICHESSS,
Fierre BEREGOVOY, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.

SYNTHÈSE: Juoques RIBS.

(Publicité) -AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE D'IRAK RECTIFICATION

Suite à notre communiqué paru dans le Monde du 30 mai, nous rectifions la date montionnée dans le titre. LIRE : Les résolutions de la Il. Conférence Islamique populaire à Bagdad qui a eu lieu du 22 au 25 avril 1985... (et non: du 22 au 25 mai)

1-12

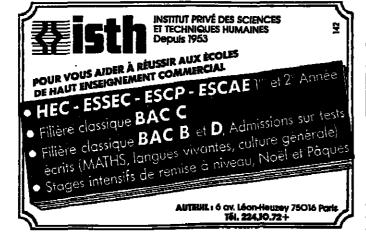



L'autogestion et le système coopé-ratif sont les modèles de prédilection

de l'APRA car ils · démocratisent les relations dans l'entreprise,

l'intérêt du travailleur l'emportant

sur celui du capital ». Néanmoins,

le pluralisme économique sera res-pecté. L'activité du secteur privé,

national on étranger, . sera garan-

Relancer la production

Pour obtenir les ressources néces-

saires à la relance de l'économie.

l'APRA envisage de contrôler la

commercialisation des produits

d'exportation traditionnels et de ren-

forcer le secteur d'exportation non

traditionnel grace à des crédits et

Les entreprises transnationales,

essentiellement minières et pétro-

lières, ont rapatrié 450 millions de

dollars de bénéfices au cours des

dernières années, à titre d'exonéra-

tions fiscales. Celles-ci doivent être

« reconsidérées ». Une réforme doit

permettre de pénaliser la consom-

mation des produits de luxe. En revanche, il faut soutenir les prix

d'une dizaine de produits de base.

de la production plutôt que la lutte

contre l'inflation, prend le contrepied des recommandations du FMI.

qui « imposent des recettes sociale-

M. Alan Garcia a déclaré qu'il

renégocierait la dette directement avec les créanciers. Il s'agit d'obte-

nir un moratoire minimum de

deux ans, et de rééchelonner les

remboursements de façon que ceux-

ci ne représentent jamais plus de

NICOLE BONNET.

20 % de la valeur des exportations.

ment explosives ».

Ce plan, qui propose une relance

des exonérations fiscales.

### Pérou

### Le plan gouvernemental de M. Garcia prend le contre-pied des recommandations du FMI

Lima. - Avant sa victoire à l'élection présidentielle du 14 avril, M. Alan Garcia, leader de l'Alliance populaire révolutionnaire américaine (APRA), de tendance socialdémocrate, s'était montré discret sur son programme. Il avait refusé toute polémique avec ses adversaires. Si bien que certains avaient conclu, un peu hâtivement, que l'« APRA da para todo » (l'APRA mêne à tout).

Depuis son triomphe électoral, l'APRA a divulgué au comptegouttes son plan de gouvernement. Une centaine de pages résument cinq tomes volumineux, fruit du tra-vail, pendant deux ans, de la Commission nationale du plan, - Conaplan », le « brain trust » apriste. Cette copieuse documentation explique la grande aisance de M. Garcia depuis les élections, dans son rôle de virtuel chef d'Etat. Dossier en main, il discute avec les industriels, les agriculteurs, les militaires péruviens, les porte-parole du Marché commun ou andin, ou les émissaires

Secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secretary of the secret

AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

Service Committee of the Committee of th

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second of the second

A - 1 - 1 - 1

April 10 Secure

Le « Plan-Peru » de l'APRA annonce un brutal virage politique à partir du 28 juillet. Il propose en esset une transformation totale de la société parce que « la crise est éco-nomique, mais aussi politique et morale... Elle s'est transformée, ces dernières années, en crise d'identité

### Créer quatre millions d'emplois en quinze ans

Cause première selon l'APRA: la politique néo-libérale, « nésaste à l'extrême », appliquée depuis juillet 1980. Cette politique économique suivie pendant les cinq dernières années par le Parti d'action popu-laire de M. Belaunde et son allié, le Parti populaire chrétien (conservateur) est un échec. La production per capita a reculé à son niveau d'il y a vingt ans. On compte aujourd hui un million de chômeurs supplémentaires sur une population active de buit millions de personnes. Le taux d'inflation a grimpé de 40 % à 120 %. La monnaie nationale, le sol, se déprécie tous les jours. (289 soles contre un dollar en 1980, 8 000 à la fin de 1984). Les réserves sont tombées de 1 761 millions de dollars à 900 millions. La dette exté rieure est passée de 9 à 14 milliards de dollars et le déficit du secteur public de 4,7 % du PIB à 12 %.

Le plan de l'APRA se veut - diamétralement opposé - à celui de M. Belaunde. Il s'agit d'instaurer une - nouvelle - démocratie, plus fonctionnelle - que - formelle -(qui ne se limite pas à une délégation de pouvoirs par le truchement d'un bulletin de vote émis tous les cinq ans). Une démocratie . économique, sociale et de participation, au service des plus démunis ».

L'APRA dit : « Notre gouverne-ment sera nationaliste, démocratique, populaire .... « Nationaliste » parce que le processus de transformation naîtra de l'effort interne - De notre correspondante

d'où le titre de la brochure, comme un slogan: • Apprenons à vivre avec ce qui est à nous •. La production devra satisfaire en priorité les besoins locaux, le marché interne sera protégé, et le service de la dette sera « restructuré ». « Démocratique » parce qu'il facilitera la décentralisation et une distribution plus juste des richesses. - Populaire -, enfin parce que le gouvernement scra au service des « grandes minorités . Il s'agira d'abord d'affronter · le terrible problème de l'alimentation. Grâce à une production massive de produits maraichers, la vie nationale reprendra son essor. Il sera alors possible de freiner la migration interne et de satisfaire, par contrecoup, les nécessités croissantes du secteur urbain ».

Deux moyens pour faciliter cette relance : la décentralisation et le développement accéléré du secteur rural. Un « système national de sécurité alimentaire » doit être mis en place pour garantir l'approvisionnement de la ménagère et soutenir les prix des produits de base. « Apprendre à vivre à la péruvienne - revient à remplacer les denrées importées à un coût annuel de 500 millions de dollars par des produits locaux. Par exemple, à rempla-cer le blé par le maïs...

Le fossé qui sépare la minorité la plus fortunée des plus démunis est l'un des plus grands du monde. L'APRA veut lancer des e programmes en faveur des pauvres ., menés à la fois par le gouvernement central et les gouvernements locaux pour aider les déshérités des campagnes ou des bidonvilles, et satisfaire les demandes en matière d'alimentation, de logement, de santé, d'éducation, de transport, d'hygiène, etc.

Pour résoudre le problème du chômage et du sous-emploi qui frappe les deux tiers de la population active, il est nécessaire de créer quatre millions d'emplois en quinze

Coût: 32 milliards de dollars. La stabilité de l'emploi serait garantie. Quant au salaire minimum, il serait fixé par un comité de concertation formé par des représentants de l'Etat, du capital et du travail.

La planification est vitale narce

qu'elle doit « corriger les impersections et les déséquilibres provoqués par le libre-marché ». Une « planification décentralisée - qui établira des priorités pour canaliser les maigres ressources. Le « congrès économique national » - Etat, patronat et travailleurs, - proposé par l'APRA depuis un demi-siècle, sera le - cerveau » du système national de plani-

Le rôle de l'Etat sera prioritaire dans les activités qui, soit exigent d'importants capitaux, comme l'exploitation des ressources énergé-tiques et minières, soit constituent des secteurs de base : communications, électricité, secteur financier, défense nationale.

### Des bananes nicaraguayennes pour les Européens

(De notre correspondant.)

Bruxelles. - Un premier chargement de bananes nicaraguayennes a été débarqué cette semaine dans le port de Gand et va être offert, dans les jours à venir, aux consommateurs européens. Ces quelque trente-cinq mille caisses de bananes étaient destinées au marché américain jusqu'à ce que l'administration Reagan décide de rompre ses relations économiques avec Managua.

L'arrivec de ces bananes a donc donné lieu à une manifestation. Le ministre nicaraguayen du commerce extérieur a souligné par sa présence à Gand l'importance que son pays atta-che à une telle initiative com-

Sans éprouver une grande sympathie envers la politique de Washington en Amérique cen-trale, les autorités belges ne tiennent absolument pas à se voir attribuer le rôle de - briseur d'embargo ». Aussi souligne-1-on que les ports belges ont toujours été ouverts, sans aucun problème, aux exportations du bananes à Gand a d'ailleurs été organisé par une firme ouest-allemande qui entend distribuer sa cargaison sur le marché euro-

Le Nicaragua devrait s'efforcer de détourner en direction de l'Europe d'autres marchandises, du café, des fruits de mer et des légumes. Parallèlement, les autorités de Managua laissent entendre qu'elles ont l'intention d'accroître en Europe leurs propres achats de machines, de ièces de rechange et de produits chimiques qu'elles ne peuvent plus acquerir aux Etats-

### MODE

## Pas cher pour hommes

Une trentaine de sénateurs et de grands commis de l'Etat n'hésitent pas traverser Paris pour s'habiller à prix minimes. En général 50 % de moins que partout ailleurs. Il s'agit de dégriffés de grandes marques ou d'importation dont la coupe et la qualité défient toute concurrence. Un travail vraiment sérieux qui met toutes les chemises de marque à 130 F, les cravates de soie de 50 F à 80 F et les prestigieux costumes entre 600 F et 900 F, les ceintures en cuir Saint-Laurent à 100 F.

Le choix est gigantesque. Sur 600 m² de stock et 250 m² de surface de vente, sont offerts en permanence environ 10,000 costumes et 4,000 nantalons, des vêtements de cuir, des imperméables et des tricots dont on a soigneusement découpé les étiquettes pour rester dans l'anonymat.

L'affaire s'adresse à 90 % aux hommes, les femmes n'ayant droit qu'à une petite section du magasin. Clients fidèles : les acteurs J.-P. Marielle, Jean Carmet, Michel Galabru. Pierre Dons et Henri Tisot. Gratuites, les retouches se font sur place dans un atelier spécialisé.

■ HOME' SOLD: 102, boulevard Voltaire, 75011 (métro Voltaire ou Saint-Ambroise). Tél.: 700-53-54. Du mardi au samedi, 9 h 30-13 heures et 14 h 30-19 heures.



# **British Caledonian:**



## un service qui a conquis le monde

Chez British Caledonian, nous sommes fiers de nos origines écossaises (mais oui: Caledonia est le nom latin de l'Ecosse!).

Car nous en avons herité ce sens de l'accueil et de l'hospitalité que les autres compagnies aériennes nous

Le légendaire service British Caledonian vous est offert sur toutes les lignes de notre réseau, qui relie Londres à 32 villes d'Europe, des U.S.A., d'Afrique, du Moyen et de l'Extrême-Orient.

De plus, dès votre départ de Paris-Charles de Gaulle, nous vous enregistrons jusqu'à votre destination finale; et vous bénéficiez des avantages uniques de l'Aéroport de Garwick : liaisons les plus rapides avec le

cœur de Londres par Train Spécial tous les quarts d'heure, centralisation de tous les départs et arrivées dans la même aérogare.

Voulez-vous en savoir davantage avant de succomber au charme écossais? Allez vite voir votre Agent de



British Caledonian Nous n'oublions jamais que vous avez le choix.

LES ASSUREURS ONT TRANCHÉ! 3 gammes de semures PICARD se sont vu décemer la note maximum «3 Etoiles» par l'Assemblée Plénlère des Sociétés d'Assurances 198 Saint-Sauveur, 75902 Paris. Tél. 233.44.85 + SANS CRIER GARE, PANCHO VILLA SAUTE TRAIN ET ENVAHIT TOUS LES DÉTAILS mexique DANS LE GUIDE BLEU. **GUIDE BLEU** : VOTRE JOURNAL DE VOYAGE.

## **DIPLOMATIE**

### LA CONTROVERSE SUR L'INITIATIVE DE DÉFENSE STRATÉGIQUE ET LE PROJET EURÊKA

Les négociations soviéto-américaines sur les armements reprennent ce jeudi 30 mai à Genève pour une nouvelle phase de deux mois. Mais cette deuxième phase s'annonce tout aussi infructueuse que la première, qui s'était étendue du 12 mars au 23 avril. S'adressant à la presse à son arrivée à Genève, mercredi 29 mai, M. Victor Karpov, chef de la délégation soviétique, a réeffirmé que les Américains doivent abandonner leur initiative de défense stratégique (IDS) si l'on veut voir aboutir les négociations. La poursuite de ce programme, a-t-il dit, signifie « une diminution marquée des chances d'arriver à un accord », alors que son abandon « ouvrirait la voie à des réductions radicales des armements nucléaires ».

On sait que, pour les Etats-Unis, les blocages constatés dans un des trois forums de négociation (armes spatiales, arsenaux stratégiques à longue portée et armements intermédiaires) ne doi-

vent pas empêcher des progrès dans un autre, alors que pour l'URSSS, qui ne cache pas son intention de répondre à l'IDS per un accroissement de son arsenal offensif, les négociations ne peuvent avancer dans aucum domaine ai un progrès n'est pas accompli dans celui des armes spatiales.

Les récents visiteurs de M. Gorbatchev à Moscou, MM. Willy Brandt et Craxi, ont plaidé sur ce point des thèses différentes. Tandis que le président du SPD ouest-allemand rejoignait la thèse soviétique sur l'« interdépendance » des trois forums de négociation et demandait qu'on en revienne à l'accord Shultz-Gromyko conclu sur ce point en janvier dernier, le chef du gouvernement italien s'est fait l'avocat d'une approche « à différentes vitesses » des négociations, afin de permettre un progrès sur les chapitres les plus prometteurs, au lieu de persister à traiter ensemble les

D'autre part, le général Tchervov, porte-parole habituel de l'état-major soviétique, révèle, dans un entretien publié jeudi 30 mai par le journal ouest-allemand Frankfurter Rundschau, que l'URSS a commencé à la fin des années 70 à construire un système d'armements antisatellites et l'a testé avec succès, mais qu'elle a interrompu les recherches et les essais en 1982. Le général Tchervov affirme cependant que ce système antisatellites s'appuyait sur des missiles lancés du sol, et rejette comme « fantaisistes et stupides » les affirmations américaines selon lesquelles il s'agirait de « satellites tueurs » placés en orbita. Moscou, affirme-t-il encore, reprendra ses essais si les Etats-Unis poursuivent la mise au point d'armements antisatellites à l'aide de missiles lancés d'un avion F-15, comme le Pentagone en a l'inten-

### **RECEVANT M. CRAXI**

### M. Gorbatchev réitère les propositions d'Andropov sur la réduction du nombre des SS-20

Moscou. - M. Gorbatchev a reitéré, mercredi 29 mai, l'offre faite par Andropov en décembre 1982 d'abaisser le nombre des SS-20 au niveau des forces françaises et britanniques. « En ce qui concerne nos missiles à moyenne portée dans la zone europée me. nous n'en aurions pas un iota de plus que les Français et les Britanniques, que l'on calcule en vecteurs ou en ogives », a dit le secrétaire général au cours d'un diner offert an Kremlin en l'honneur du président du conseil italien, M. Bettino Craxi. Ce dernier lui a fait partiellement écho en s'éloi-gnant de la ligne de l'OTAN, hostile à la prise en compte des armes qucléaires de Paris et de Londres : « Les missiles français et britanniques ne se trouvent pas sur la Lune », a constaté M. Craxi, qui n'a pas voulu en dire plus.

M. Gorbatchev a précisé un point qui n'avait été concédé par Andro-pov qu'en août 1983 : « Nous es prêts à détruire les missiles ayant fait l'objet de réduction, sans les transférer où que ce soit », a-t-il affirmé. Moscon est enfin disposé, comme il l'avait déjà annoncé, à arrèter le déploiement des SS-20 dans les régions orientales de l'URSS si la situation stratégique en Asie ne change pas sensible-ment -, a-t-il dit.

Le secrétaire général a donc oc-cupé le terrain à la veille de la reprise, ce jeudi 30 mai, à Genève, des régociations américano-soviétiques Mais les perspectives de cette négociation ne sont guère favorable « L'Union soviétique est prête à chercher de saçon constructive des solutions mutuellement acceptaDe notre correspondant

ment, nous ne constatons pas pa-reille détermination de la part de notre partenaire à ces pourparlers », a dit M. Gorbatchev. Le calendrier des visites de responsables occidentaux à Moscou a, en tout cas, admirablement servi le Kremlin. M. Willy Brandt en début de semaine, et, dans une moindre mesure M. Craxi, mercredi, ont en effet apporté de l'eau au moulin de M. Gor-batchev, qui ne cesse de dénoncer comme un obstacle insurmontable à Genève la volonté américaine d'aller de l'avant dans les recherches sur les armes spatiales.

### Une prochaine démarche du COMECON

en direction de la CEE

Le président du conseil italien qui, outre le diner au Kremlin, a passé mercredi près de quatre heures avec M. Gorbatchev, est plus nuancé que le président du SPD allemand, mais il a lui aussi estimé que les préoccupations soviétiques étaient « légitlmes ». M. Gorbatchev, qui avait reçu très longue-ment, lundi, M. Willy Brandt, se montre décidément soucieux de faire passer son message aux Euro-péens de l'Ouest, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition.

M. Gorbatchev n'a fait aucune allusion devant M. Craxi au déploiement à Comiso, en Sicile, des missiles de croisière de l'OTAN. Il n'y a

bles. Malheureusement, pour le mo- pas si longtemps, M. Gromyko avait aimablement averti le ministre italien des affaires étrangères que son pays risquait une catastrophe autrement plus grave que l'éruption du Vésuve en acceptant ces missiles. L'heure n'était visiblement pas, mercredi, aux menaces mais à la séduc-

### Un homme « concret et passionné »

Enfin, M. Gorbatchev a déclaré à M. Craxi, qui assure actuellement la présidence du conseil européen, qu'il « était temps d'organiser des rela-tions économiques mutuellement avantageuses entre le COMECON et la CEE ». Le dirigeant soviétique est même allé jusqu'à suggérer un dialogue politique entre les deux organisations, puisqu'il a ajouté: Dans la mesure où les pays de la CEE agissent comme une entité politique, nous sommes prêts à chercher également avec elle un langage commun sur les problèmes interna-

M. Craxi a indiqué, pour sa part, mercredi, que les pays du COME-CON élaboraient actuellement. un document qui serait une sorte de « déclaration de principe » fixant les rapports entre les deux organisations. Ce texte serait remis par l'am-bassadeur de Pologne (Varsovie préside actuellement le COMECON) à la commission de Bruxelles, « peut-être dès avant le sommet européen de Milan », les 29 et 30 juin prochain. M. Craxi avait été informé de ce projet, mardi, lors d'une courte

tionaux. •

escale à Varsovie, au cours de laquelle il a rencontré le général Jaru-

M. Craxi a décrit M. Gorbatchev comme un homme « concret et pas-sionné qui parle avec chaleur » et qui n'est définitivement « pas un cofroid . Le président du conseil italien s'est enhardi jusqu'à deman-der au secrétaire général ce qu'il pensait du portrait, d'ailleurs plutôt favorable, brossé de lui récemment dans L'Unita par un ancien communiste tchèque, Zdenek Mlynar.

Ce dernier avait été le condisciple jenne Gorbatchev à l'université Moscou, au début des années 50. Le secrétaire général se souvenait fort bien de l'intéressé, mais il ne semblait guère content d'être apprécié par un ancien eu « printemps de Prague», qui vit actuellement en exil en Autriche. « Cela peut prêter à controverse », a-t-il remarqué. Zdenek Mlynar avait rapporté des propos hostiles à Staline que lui aurait tenus l'étudiant Gorbatchev un an avant la mort du dictateur...

DOMINIQUE DHOMBRES.

 M. Léotard (PR) demande la dénonciation des accords d'Helsinki. - M. François Léotard, secrétaire général du PR, a demandé, mercredi soir 29 mai à Sélestat (Bas-Rhin), que la France dénonce les accords d'Helsinki qui ont toujours été, selon lui, considérés comme un « chifjon de papier » par l'URSS. Cette dénonciation, a t-il capliqué, serait « la meilleure manifestation » d'une attitude de « fer-meté face au cynisme intolérable de la plus grande société totalitaire du

### **RFA**

DANS UNE LETTRE A M. KOHL

### L'ancien chancelier Schmidt juge « sans précédent et profondément désolant » le désaccord franco-allemand

De notre correspondant

en conseil des ministres, les entretiens qu'il vient d'avoir à Constance avec M. Mitterrand, la controverse sur une éventuelle participation de Bonn au programme de défense spatiale du président Reagan s'amplifie en Allemagne fédérale.

Cherchant à réduire la portée des appréciations pessimistes portées sur cette rencontre, le porte-parole adjoint du gouvernement, M. Südhof, a minimisé mercredi les divergences qui opposent Paris et Bonn sur l'initiative de défense stratégique américaine (IDS). Il a assuré que les entretiens avaient essentiellement porté sur la coopération technologique européenne et la réforme des institutions communautaires, et a réaffirmé que l'Allemagne fédérale était prête à participer au programme Eurêka proposé par la France. Le responsable du groupe parlementaire chrétien-démocrate pour les questions de recherche, M. Christian Lenzer, a estimé de son côté qu'Eurêka pourrait donner une impulsion importante à la recherche européenne.

Contredisant la version officielle selon laquelle les deux questions sont séparées, il a exprimé le souhait qu'Eurêka puisse servir de cadre à une contribution européenne au programme américain sur le modèle de la coopération existant déjà dans le domaine spatial avec le projet Colombus. Favorable à un élargissement des projets spatiaux européens, et notamment au développement de la mini-navette Hermes et du satellite d'observation militaire proposé par la France, M. Lenzer a réaf-firmé qu'une coopération confiante avec les Etats-Unis reste plus que jamais à l'ordre du jour.

Telle n'est pas la conception de l'ex-chancelier Schmidt, qui, dans une lettre adressée la semaine dernière à M. Kohl et aux présidents de tous les partis politiques, estime que ce serait une erreur pour la RFA d'éparpiller ses moyens. Doutant que les Américains envisagent une véritable coopération avec les Euroens en matière de technologie. M. Schmidt souligne que les pro-grammes de recherche des deux superpuissances en matière de désense spatiale ne datent pas d'aujourd'hui et que le débat lancé sur l'IDS, largement artificiel, ris-que surtout de « créer une émotion abusive ». « Une participation isolée de la seule République fédérale d'Allemagne aux recherches américaines menacerait la cohésion des partenaires européens de l'alliance atlantique, surtout si Bonn se voyait obligé de porter la coresponsabilité de toutes les déclarations américaines et ne pouvait rien faire pour s'en préserver », écrit-il. Estimant que de « belles paroles » ne san-raient remplacer une véritable coopération, M. Schmidt qualifie les divergences apparues récemment entre la France et l'Allemagne d'« événement sans précèdent, et

Bonn. – Au moment où le chan-celler Kohl évoque, ce jeudi 30 mai profondément désolant ». Pour l'ancien chancelier, la RFA doit se montrer prête au compromis et à des sacrifices financiers afin de maintenir entre les deux pays une relation étroite, à laquelle il attribue « une importance tout à fait particu-

Malgré la demi-retraite politique qu'il s'était imposée après avoir été marginalisé par son propre parti, M. Schmidt reste de loin le personnage politique le plus populaire de RFA. Compte tenu de la confusion qui règne à Bonn sur le sujet, sa prise de position ne peut être ignorée du gouvernement. Elle reioint d'ailleurs celle du ministre des affaires étrangères, M. Genscher, ainsi que, au moins partiellement, celle de son parti, qui s'est fait le défenseur de la coopération avec la France en matière de technologie. Et, contrairement au reste du SPD, M. Schmidt, qui a été l'un des principaux responsables de la décision de l'OTAN de déployer des missiles américains à moyenne portée en RFA, ne saurait être accusé d'antia-

La « guerre des étoiles » du président Reagan est en train de reconstituer de facto une alliance entre le centre et la gauche allemande, et celle-ci constitue, à terme, un danger pour la coalition gouvernementale, comme le sou ment en privé un dirigeant libéral. D'un côté, M. Kohl doit prouver que ses bonnes relations avec M. Mitterrand existent toujours, et, de l'autre, chercher tous les moyens de concilier Eurêka et l'IDS pour donner des gages à la droite de son parti. La vive réaction du porte-parole du gouvernement aux commentaires de la presse internationale, notamment française, sur les résultats de la rencontre de mardi, traduit la difficulté de la tâche. On dément avec énergie tout conflit majeur entre Paris et Bonn, sans pouvoir cependant donner la moindre indication concrète de la ligne sur laquelle pourrait s'opérer le rapprochement.

### HENRI DE BRESSON.

 M. Mitterrand à l'UNESCO.
 Le chef de l'Etat a manifesté l'intérêt que la France porte à l'UNESCO, secouée après le départ des Américains par la plus grave crise de son existence, en assistant, mercredi 29 mai, à une réception offerte par Ma Gisèle Halimi, représentante de la France auprès de l'Organisation, en l'honneur des membres du Conseil exécutif.

Accompagné de M. Dumas, ministre des relations extérieures, le chef de l'Etat a pu rencontrer la plupart des cinquante représentants du Conseil exécutif, qui tient, depuis le 9 mai et jusqu'au 21 juin à Paris, sa cent vingtième session. Cette instance s'efforce de dégager les disconse réformes qui respresient faire verses réformes qui pourraient faire redémarrer l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

## **ASIE**

Inde MESURES DE SÉCURITÉ **EXCEPTIONNELLES AU** PENDJAB POUR LA « SEMAINE D'ACTION » DES

New-Delhi (AFP). – Les forces de sécurité indiennes ont reçu l'ordre de tirer sur toute personne qui se trouverait entre le crépuscule et l'aube dans un rayon de 500 mètres à proximité de la frontière indonakistansies à annoncé mercredi pakistanaise, a annoncé, mercredi 29 mai, l'agence indienne de presse PTI. Cette mesure, qui doit rester en application sept jours, est destinée à faire face à d'éventuelles infiltrations de militants sikhs à par-tir du Pakistan à l'occasion de la semaine d'action — baptisée « semaine du génocide » — à laquelle a appelé le parti sikh Akali Dal, a-t-on ajouté de même source. Cette semaine est destinée à célébrer le premier anni-versaire de l'assaut donné par l'ar-mée du Temple d'or d'Amritsar, haut lieu de la religion sikh, au cours duquel au moins six cent cinquante personnes avaient été tuées.

En outre, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées dans l'Etat du Pendjab (nord-ouest) à l'approche de cette semaine qui doit commencer samedi 1<sup>st</sup> juin. Près de la moitié des forces paramiltaires indiennes ont été déployées dans cet Etat, à majorité sikh, a rap-porté le journal *The Tribune*, publié à Chandigarh, capitale du Pendjah.

> **JUSQU'AU 15 JUIN** DANS TOUS LES RAYONS

### Bangladesh

LES CONSÉQUENCES DU CYCLONE

### Les autorités s'inquiètent des risques d'épidémies

régions frappées par le cyclone et l'onde de sempête est devenue très préoccupante. Le manque général d'eau potable et la présence de nombreux cadavres en décomposition augmentent les risques d'épidémies (choléra, maladies intestinales, typhoīde). Dans l'immédiat, cenendant, les mesures préventives prises par les autorités ont été jugées - suffisantes pour garder le contrôle de la situation ».

D'autre part, les secours envoyés sur place sont insuffisants et mal adaptés. Les survivants manquent de récipients pour préparer leur nourriture, de tablettes pour purifier l'eau, d'allumettes et d'antibioti-

Selon les estimations officielles. 250 000 personnes out - tout perdu », 20 000 habitations ont été balayées, et 140 000 têtes de bétail ont péri.

La menace d'un second cyclone (le Monde du 30 mai) semblait se dissiper jeudi, selon le Burean de la météorologie de Dhaka. En revanche, un autre cyclone pourrait s'abattre sur l'Etat de Gujerat (nord-ouest de l'Inde), selon les services météorologiques de Bombay. L'état d'alerte a été proclamé dans les régions visées.

Enfin, la France a débloqué un fonds de 500 000 F au titre d'une « aide de première urgence aux sinistrés du typhon qui vient de ravager le Bangladesh », a annoncé, mercredi, à l'Assemblée nationale, M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat auprès du ministre des relations extérieures. M. Baylet a précisé qu'un bâtiment de la marine nationale qui croisait actuellement dans la région serait en mesure de livrer au Bangladesh des dearées alimentaires riches en protéines, tandis qu'un autre navire français doit arriver prochainement à Chittagong, port situé à proximité des régions sinistrées, porteur de 14 000 tonnes de céréales. - (AFP, Reuter, UPI.)

### Corée du Sud

ACCORD AVEC PYONGYANG SUR DES ÉCHANGES DE **VISITES ENTRE FAMILLES** SÉPARÉES

Séoul (Reuter). - La Corée du Sud et la Corée du Nord sont parvennes, mercredi 29 mai, à un accord sur des échanges de visites entre les membres de familles séparées depuis la guerre dans la péninsule entre 1950 et 1953. A l'issue des égociations placées sous l'égide de la Croix-Rouge (le Monde du 30 mai), les chefs des deux déléga-tions ont fait état de progrès malgré les doutes encore exprimés par les Sud-Coréens sur les intentions de Pyongyang.

« La rencontre a été fructueuse et chaque délégation connaît maintenant mieux les positions de l'autre », a déclaré le délégué nordcoréen. Séoul a, de son côté, donné une suite savorable à la demande nord-coréenne d'échanges de groupes folkloriques à condition que ceux-ci soient accompagnés de membres des familles séparées. Les deux parties ont décidé de se rencontrer à nouveau à Pyongyang le 27 août.

## **AFRIQUE**

### Ouganda

## La guérilla s'étend dans l'ouest du pays

Nairobi. - L'armée nationale de résistance (NRA) est sortie de son bastion du Luwero, au nord de Kam-pala, pour étendre la guérilla dans l'ouest du pays, autour de Fort-Portal Dans un récent communiqué publié à Nairobi, M. Yoweri Musuweni, son chef, précise que « l'ou-verture de ce nouveau front a été rendue possible par l'augmentation du nombre des unités combattantes et des armes prises à l'ennemi ». Il annonce, en outre, son intention d'étendre, « au moment opportun », les activités de la rébellion dans le nord et l'est de l'Ouganda. - 1985 verra des développements décisifs dans la guerre engagée contre le gouvernement de Milton Obote », souligno-t-il.

Quelques milliers de guérilleros ont pris position, depuis plusieurs se-maines, en pays Toro, dans les dis-tricts de Kasese et de Kabalore, à proximité de la frontière zaïroise, où ils harcèlent les forces gouvernementales. Selon l'hebdomadaire Munnansi, proche du Parti démo-cratique (DP), la principale formation de l'opposition, des centaines de membres des Jeunesses du Congrès du peuple ougandais (UPC), le parti au pouvoir, auraient été dépê-chés en armes sur les lieux pour prêter main-forte aux troupes régulières.

L'insécurité et les violences qui l'accompagnent ont désorganisé la d'écoles et de marchés ont été fermés, tandis que les transports publics connaissent une situation chaotique. L'organe du DP indique même qu'une vague de réfugiés, soucieux d'échapper à la répression aveugle conduite par les forces de l'ordre, est arrivée dans la capitale. Selon l'hebdomadaire, cette panique aurait gagné le pays Ankole, voisin de cette zone troublée, sies du très redouté Cris Rwakasiisi, ministre d'Etat, responsable des questions de sécurité: « Mbarara est en train de devenir une ville fantôme. Ses habiDe notre correspondant en Afrique orientale

à Kampala et à Kigali, au

Il ne semble pas, pour autant, que l'armée ait réussi à bouter les « ban-dits » hors de leur bastion du Luwero. Fin avril, près de Bombo, les

Musuweni a fui le pays pour de bon et aurait demandé l'asile poli-tique aux Etats-Unis. Rien n'indique que le patron de la NRA, dont la présence en Suède a été confirmée, soit sur le chemin de l'exil. Des observateurs ont, en tout cas, remarqué que son séjour à Stockholm a coïncidé — pur hasard? — avec ce-lui de M. Julius Nyerere, le chef de



dissidents ont accroché les forces régulières et, à la même époque, sur la route Kampala-Hoima, ils leur ont tendu une embuscade. L'hebdomadaire pro-gouvernemental Uganda Review a récemment assuré que selon des sources dignes de foi.

sous la direction de Jean Favier

Vient de paraître

HISTOIRE DE FRANCE

**Jean Tulard** 

Les révolutions

FAYARD

Karl Ferdinand Werner: Les origines, 98 F

Jean Favier : Le temps de principautés, 98 F Jean Meyer : La France moderne, 98 F

FAYARD

504p., 98F

Déjà parus :

l'Etat tanzanien, qui, justement, facilita le retour au pouvoir de M. Obote.

Contrairement à ce que se olait a affirmer M. Obote, le retour à la normale est loin d'être une réalité, alors que la situation économique continue de se dégrader. A la mimai, dans la capitale, M. John Luwuliza Kirunda, ministre de l'inté-rieur, a échappé à un attentat à la grenade revendiqué par une obscure organisation, la Federal Democratic Army. Les arrestations et les détentions arbitraires, les massacres d'in nocents, la destruction de leurs maisons et le vol de leurs biens sont toujours de pratique courante.

### Cinq camps de détention

Selon Amnesty Internationl, dede détention ont été créés par les services de renseignements militaires, à proximité du Luwero, où sont rassemblés les prisonniers politiques originaires des différentes ré-gions du pays. Début avril, dans son homélie de Pâques, le cardinal Emmanuel Nsubuga, archevêque de Kampala, a souhaite que - Jesus puisse visiter la prison de Luzira et les casernes de Mbuya et de Makin-dyie, ainsi que les autres lieux de détention, afin d'attendrir le cœur des geòliers...>

M. Obote et les siens réussiront-ils à assainir la situation avant les élections législatives prévues d'ici à la fin de l'année ? A l'approche de cette consultation, les esprits paraissent, au contraire, s'échauffer d'abord au sein même de l'UPC où des conflits de générations et de personnalités commencent à se laire jour, puis entre le pouvoir et l'oppo-sition. M. Paul Semogerere, le président du DP, a déjà averti que si le scrutin à venir était truqué, comme l'avait été celui de décembre 1980, • il v aura une résistance de plus grande envergure que celle conduite actuellement par Musuweni. Ce sera une guerre pour la défense de nos droits humains élémentaires. Il a, d'autre part, invité ses partisans à dresser, dans un - livre rouge -, la liste de « tous ceux qui font obstacle au rétablissement de la démocra-

On s'est aussitôt ému, dans les cercles gouvernementaux, du lancement de cette - chasse aux sorcières . M. David Anyoti, ministre de l'information, a menacé de rendre publics des enregistrements prouvant que M. Semogerere fut un chaud partisan d'Idi Amin Dada. Pour sa part, M. Obote a évoqué la possibilité de - restreindre la li-berté - du chef de l'opposition si celui-ci continuait a entretenir par ses propos un climat de violence. Il s'est récemment étonné du fait que le monde occidental refuse de voir la réalité en face, qu'il accorde ses fa-veurs au DP alors que celui-ci » n'a jamais eu la majorité en Ouganda et ne l'aura jamais... •.

JACQUES DE BARRIN.



### LA RENCONTRE AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE SUR L'AFRIQUE AUSTRALE

### La politique de Pretoria affaiblit la position de Washington

MM. Chester Crocker, secrétaire d'Etat adjoint américain chargé des affaires africaines, et Vladillen Vasev, haut fonctionnaire soviétique spécialiste de ces questions, se rencontrent ce jeudi 30 mai, à Paris, afin d'évoquer le situation en Afrique australe. Cet entretien, annoncé à egton par M. Richard Burt, secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires européennes, a lieu à la

soviétique à propos de la situation en

Afrique australe a lieu alors que les

chances d'arriver à un règlement des

conflits de cette région n'ont jamais

été aussi minces, qu'il s'agisse de

l'Angola, du Mozambique ou de la Namibie. A chaque fois, l'Afrique

du Sud fait figure d'accusée. Vis-

à-vis de Luanda, Pretoria avait paru

marquer un point, le 17 avril der-

nier, en annonçant le retrait de ses

troupes du territoire angolais. M. Shultz, secrétaire d'Etat améri-

cain, avait parlé de - progrès impor-tant - et M. « Pik » Botha, le minis-

tre sud-africain des affaires

étrangères, vantait la volonté de son gouvernement de réamorcer le pro-

cessus de paix. Les Angolais, pour

leur part, avaient émis des réserves,

que la suite des événements ont jus-

Pretoria a en effet finalement

reconnu qu'un commando de soldats

sud-africains a bien été intercepté

par les forces angolaises, le 22 mai,

dans l'enclave de Cabinda, dans le

nord de l'Angola. On voit mal, dès

lors, quel crédit accorder à la

volonté affichée par Pretoria de par-

venir à une solution négociée du

Selon l'agence de presse angolaise

ANGOP, le soldat sud-africain fait

prisonnier par les Angolais (deux autres ont été tués) aurait reconnu

que son commando avait effective-

ment reçu pour mission de détruire

les installations prétrolières de la

compagnie américaine Cabinda Gulf Oil. Ce prisonnier, le capitaine

Winan Petrus Du Toit, aurait égale-

ment indiqué que son groupe n'était pas à la recherche d'éléments de la

SWAPO (organisation nationaliste

namibienne) ou de l'ANC (Congrès

national africain), contrairement

aux allégations de Pretoria.

conflit.

demande de la partie américaine. Il sera suivi, au mois de juin, à une date et en un lieu non encore précisés, d'entretiens similaires à propos de l'Afghanistan.

Ce type de discussions, a souligné M. Burt, est destiné à « réduire le risque de mauvais calculs » de part et d'autre et à « élargir la base du dialogue » entre les deux super-puissances.

La rencontre américano- ment sud-africain, qui a impérative- maintenir des liens étroits avec Prement besoin du soutien de Washing- toria dans l'espoir d'obtenir des ton (le seul, ou presque, qui lui reste), aura bien du mal à justifier une action de sabotage d'installations américaines. Si le doute subsiste, le fiasco que constitue cette opération militaire aura, de toute facon, des conséquences fâcheuses. Entre les deux capitales. Pretoria et Luanda, les relations risquent maintenant de redevenir aussi mauvaises qu'avant les accords de Lusaka, en février 1984. Luanda, en effet, n'a plus guère de raison de se fier à la « parole » sud-africaine et a beau jeu d'affirmer que le maintien des troupes cubaines sur son territoireest rendu indispensable par les actions « sauvages » de l'armée sudafricaine; ne serait-ce que pour protéger les installations pétrolières

### L'inventaire des désaccords ?

Une telle décision aurait, d'autre part, des conséquences directes sur la situation en Namibie, dans la mesure où Washington estime que l'application de la résolution 435 des Nations unies, qui prévoit notamment le retrait des troupes cubaines. est la seule voie possible. Les Américains, comme d'ailleurs la plupart des nations occidentales, ont vivement dénoncé la mise en place d'une Assemblée législative et d'un gouvernement intérimaires en Namibie. Sur place, la SWAPO continue d'être niée par Pretoria et poursuit, de son côté, une lutte armée. Il semble, en outre, que l'organisation namibienne reconstitue des bases dans le sud de l'Angola, ce qui constituerait cette fois un prétexte tout trouvé pour Pretoria pour réintervenir officiellement en Angola.

Les autorités de Luanda ont Pour les Etats-Unis, l'aveu sudafricain est embarrassant à plus immédiatement exploité leur avand'un titre. La politique des « petits tage en affirmant que Pretoria pas . ou dite d' engagement constructif · poursuivie par l'admi-nistration américaine et notamment tacle entre l'Angola et les Etats-Unis ». Si la version des autorités par M. Crocker - qui consiste à angolaises est exacte, le gouverne-

changements à l'intérieur du régime de l'apartheid et d'amener le gouvernement sud-africain à composer avec ses voisins - vient de subir un échec sévère. Le président Reagan aura bien du mal à justifier la poursuite de cette logique face aux partisans de sanctions économiques contre l'Afrique du Sud, qui sont de plus en plus nombreux, notamment au Congrès. D'autant plus que le bilan des émeutes qui se déroulent s'alourdit et que le gouvernement de Pretoria ne semble répondre à cette situation que par une répression Reste le Mozambique, où l'espoir

suscité par la signature de l'accord de Nkomati, le 16 mars dernier, est aujourd'hui bien retombé. Le gouvernement sud-africain a admis récemment que ce pacte de nonagression n'était pas respecté, la RNM (Résistance nationale du Mozambique) continuant à recevoir de l'aide, à partir du territoire sudafricain, pour lancer des attaques contre le gouvernement de Maputo. Celui-ci, qui a effectivement mis fin aux activités de l'ANC sur son territoire, a toutes les raisons de penser qu'il a passé un marché de dupes. D'autant plus que la RNM semble remporter sur le terrain d'importants succès et qu'elle se trouve aujourd'hui aux portes de Maputo.

Les dirigeants de Luanda ont. d'autre part, toutes les raisons de ne pas renoncer au maintien des troupes cubaines sur leur territoire, et donc à leurs relations privilégies avec l'Union soviétique, en regardant la manière dont leur voisin mozambicain s'est fait « gruger » par l'Afrique du Sud...

Dans ces conditions, on voit mal ce que vont pouvoir se dire MM. Chester Crocker (dont la position est incontestablement affaiblie par le • fiasco » de Cabinda) et M. Vasev. Sauf à faire l'inventaire de leurs désaccords.

LAURENT ZECCHINI.

# *IBERIA* LA VOIE ROYALE DES AFFAIRES



A partir du 4 juin, Iberla donne la "Préférence" aux hommes d'affaires sur les vols Airbus Paris-Madrid. Préférence à bord, avec bar gratuit et un délicieux repas, chaud bien sûr, accompagné de vins sélectionnés.

Consultez votre agence de voyages ou Inforiberia (1) 720.43.73.

Préférence au sol: un comptoir spécial à l'enregistrement et un embarquement séparé.

Paris-Madrid en 1<sup>re</sup> classe, en classe "Préférence" ou en classe touriste, Iberia c'est la Voie Royale de l'Espagne.



we will a distant

and the second

وجاد مداروه المولوم

 $\xi^{\alpha}\xi^{\alpha}=f(x_{A^{\alpha}},x_{A})$ 

 $U^{\infty} = \{ x \in \mathcal{D} : x \in \mathcal{F}_{\alpha}(x) : x \in \mathcal{F}_{\alpha}(x) \}$ 

The second second

ب رور نه اللها جنين الروائد The same of the sa

Francisco de la companya del companya de la companya del companya de la companya

300 At 10 m

TO THE STATE OF TH

The same of the same of the

Company of the second of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

· 1000年

大师 第三十四日

Maria Carlo 
新安斯 对一

the arminent of the same

STATE OF THE PARTY 
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Salation Commission in

Figure 1 to growing and

Mining of the last 
And the second second

ARTON CO.

The same of the same of the same of

10 mg

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Train out

Marie Control of the 
Parameter to the house of the second

----

· 大学の できない からいっちゃ

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Martine Con Sections

Section 1. The section of the section of

The same the

Marine Marine Control of the Party of the Pa

» ن سود خوستانه

.

As discourse of the same of th

Server of the server PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA Markey (here's

THE PARTY

# politique

### LE DÉBAT SUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

## M. Pisani : l'indépendance doit garantir les droits de toutes les ethnies

De quel cansp allait partir la première désobéis-sance aux consignes manifestement données des deux côtés : ni chahut ni provocation ? L'Assemblée mationale a ainsi hésité tout au long de la première journée, le mercredi 29 mai, de la discussi jet de loi sur la Nouvelle-Calédonie. M. Edgard Pisani, malgré, ou à cause de son passé d'ancien ministre du général de Gaulle, donne de l'urticaire au RPR. Mais les néo-gaullistes ne voulaient pas trop le Montrer. Ceux qui un instant se laissèrent emporter par la passion furent rapidement rappelés à la rai-

Les députés chiracuiens avaient aussi clairement fait savoir qu'il ne fandrait pas les provoquer. Et comme certains députés socialistes semblaient ne pas avoir compris et chabutaient M. Pierre Mess-

«Attention, je pourrais être méchant avec les minis-tres présents!» Le message fut entendu, au moins pour le reste de la journée.

M. Pisani n'ignorait rien de ce modus vivendi tacite. Il comaissait aussi sa mission : faire voter le projet gouvernemental en évitant les incidents. Il s'était fixé un objectif : montrer que l'on pouvait débattre de la Nouvelle-Calédonie sereinen espérant que, si Paris donnait l'exemple, Nouméa suivrait. S'il laissa entendre lui aussi qu'il saurait frapper fort, il se garda des grandes envolées lyriques, des vastes fresques, des comps du gneule dont il est parfois friand. Le haut-commissaire avait laissé la place au ministre pour présenter calmement le dossier calédonien, pour le mettre à plat. Les piques à ses adversaires n'étaient pas toutes limées, mais elles étaient enrobées dans des remarques qui pouvaient les satisfaire.

Il était lois l'orateur passionné du 22 mai 1968, and, lors de sa dernière intervention à la tribune du Palais-Bourbon, le député Pisani, membre de la majorité d'alors, avait annoncé qu'il voterait la censure du gouvernement de Georges Pompidon. A cette époque, il se voulait solitaire, refusant même les applandissements des socialistes de l'annue les ments des socialistes. Aujourd'hui, s'il ne les sollicite pas, il les entend manifestement avec

Importance de l'enjeu ? Condition de la réussite ? Inhibition devant ses ancieus «compagnous», qui guettaient le moindre faux-pas ? Toujours est-il que

terne. Mais il avait respecté la règle du jeu. M. Messmer ne la transgressa pas non plus. Quelle que soit l'envie qu'il en avait, il limita ses attaques contre M. Pisani. M. François d'Aubert, le député UDF de la Mayenne, démontrant une fois de plus qu'il n'entendait laisser à personne le soin de brider sa liberté de manœuvre, se livra à une série de critiques personnelles, sans retenue et sans muances comme à son habitude, contre l'ancien hautsaire à Nouméa. Ni les députés socialistes ni le ministre ue se laissèrent entraîner sur ce terrain. A ce petit jeu, où chacun semble dire à l'autre : «Retiens-moi où je fais un malheur», nul n'entend «craquer» le premier.

THIERRY BRÉHIER

L'Assemblée nationale a engagé, du pouvoir économique et du pouvoir politique est accaparée par une projet de loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.

du pouvoir économique et du pouvoir politique est accaparée par une fraction de la population ».

Puis le ministre justifie le concept

lois, dont il est aussi le président, M. Raymond Forni (PS, Territoire de Belfort), explique que la commis-sion s'est efforcée de dissiper e les doutes » que pouvait laisser subsis-ter la rédaction initiale du projet tout en approuvant e pleinement l'esprit e du texte. Ainsi, il affirme que ces amendements proposés sur les compétences des régions et du territoire ne sont pas une remise en cause de la répartition prévue.

M. Louis Mermaz vent alors donner la parole au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, mais, dans un rappel au règlement, M. François d'Aubert (UDF, Mayenne) affirme que l'absence du premier m qui avait signé le projet de loi, est · lamentable - et atteste que M. Fabius est plus soucieux de gérer sa carrière que d'assumer les responsabilités qui lui incombent au

Montant à la tribune, M. Edgard Pisani explique les raisons pour les-quelles, « si souvent depuis vingt ans », le Parlement a dû se saisir du dossier calédonien. Il évoque « le déséquilibre entre Nouméa et la brousse », la ville se développant non « au détriment de la brousse, mais dans l'ignorance de ses besoins ». Il affirme aussi que « le territoire vit largement au-dessus de ses moyens », mais que « l'effort financier de la France ne bénéficie pas également à tous les habitants ». Il constate aussi, en analysant la composition de l'Assemblée territoriale et du gonvernement ter-ritorial, qu'une part « considérable

dance-association : - Il est inimaginable, impossible, inacceptable que l'on puisse ériger une indépendance sans prendre en consi-dération, je dirai même sans prenriethnique du peuplement calédonien. Il faut donc « consacalédonien. • Il faut donc « consa-crer le drois des Mélanésiens sans nier le droit des non-Mélanésiens à demeurer sur un territoire (...) qui est leur propre territoire ». Il expli-que que si un délai est prévu avant le référendum d'autodétermination, c'est pour que « les ethnies calédo-niennes reprennent l'habitude de travailler ensemble », la régionalisation devant être « une sorte de convalescence et préparer de nou-veaux responsables à assumer de nouvelles responsabilités ».

nouvelles responsabilités ».

Reconnaissant que le projet de découpage en quatre régions peut être critiqué, M. Pisani affirme que c'est la solution « la plus sage ».

Mais il reconnaît que « l'ambition de régionaliser (...) se heurtera à des obstacles tout à fair considérables ». Il pense toutefois qu'il n'était pas possible de retirer plus de compétences au territoire « qui n'est pas pétences au territoire « qui n'est pas seulement le congrès, mais aussi le haut commissaire ».

Justifiant que le pouvoir exécutif soit rendu au haut commissaire, M. Pisani affirme que l'autosonie « ne favorise pas le développement du milieu mélanésien, mais celui de ajoute que le projet permettra « que soit installé un système de contrôle des médias qui mettra un terme à l'accaparement de l'information par une partie de l'opinion calédo-nienne ». Enfin, il déclare qu'il croit

que les élections se dérouleront nonmalement : « Après des mois où la violence a prédominé, la Nouvelle-Calédonie évolue lentement mais surement vers une acceptation d'elle-même avec ses contradictions. Il conclut en soulignant : L'objectif de ce texte est de refaire du débat calédonien un débat politi-que démocratique où chacun a le droit de s'exprimer et où la majo-rité finira par l'emporter. »

### M. Messmer:

Défendant une exception d'irrecevabilité selon laquelle le projet serait contraire à la Constitution, M. Pierre Messmer (RPR, Moselle) affirme qu' aucun Calédonien n'avait trouvé la mort du fait d'un acte de maintien de l'ordre ou d'un affrontement politique de 1945 à 1982 ». Mais il reconnaît que « le problème complexe et difficile des rapports entre ethnies (...) n'avait pas trouvé de solution ».

Parlant de M. Pisani, l'ancien pre-mier ministre déclare : • Instruits par l'expérience, nous savons que rien n'est possible en ce qui nous concerne avec un ministre qui se range délibérément parmi nos adversaires déclarés. » Puis il annonce que si l'opposition est victo-rieuse en 1986, elle organisera dans les plus brefs délais un réfè-rendum demandant aux Calédo-niens de choisir entre l'indépendance et le maintien dans la République, cette consultation ouvrant en tout cas la procédure d'abrogation de la loi dont nous dis-

cutons aujourd'hui ». S'il accepte la régionalisation, M. Messmer craint que son utilisation par les socialistes ne conduise à « une sorte d'apartheid politique

qui pourrait à la longue conduire à la partition ». De plus, il conteste la sous-représentation de la région de Nouméa, qui, avec 59 % de la population, n'aura que dix-huit représ tants sur quaranto-trois au congrès. Pour lui, cela est contraire à « l'égalité des électeurs » dont le principe est inscrit dans la Constitution. Il annonce que ses « amis » participe-ront aux élections « à la seule condition qu'elles soient honnêtes ». L'ancien premier ministre critique durement « le retour à l'administration directe > par le haut commissaire, en affirmant que celui-ci dis-posera « de plus de pouvoirs qu'aucun de ses prédécesseurs depuis août 1945 ».

M. Alain Richard (PS, Vald'Oise) constate que M. Messmer n'a soulevé aucun problème d'inconstitutionnalité puisque le systième électoral qu'il critique est sem-blable à celui prévu par le statut proposé par M. Lemoine, et que ce statut avait été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitu-tionnel. Il déclare aussi : « Ce n'est nullement renier notre attachement à l'intégrité de notre pays que de reconnaître le principe du droit des territoires d'outre-mer à obtenir leur indépendance s'ils le désirent. Cela fait partie de notre patrimoine

Profitant d'un rappel au règlement, M. Jacques Brunhes (PC, Hauts-de-Seine) annonce que les députés communistes ne participe-ront pas au vote sur les questions de procédure. Aussi l'exception d'irre-cevabilité est-elle repoussée par 286 voix (PS) contre 157 (RPR-UDF). Parmi les non-inscrits, MM. Olivier Stirn (Calvados), Pierre Gascher (ancien RPR, Sar-the) et Roch Pidjot (Nouvelle-Calédonie) ont voté comme les

socialistes, et M. Jean Juventin (Polynésie française) s'est abstenu

### M. d'Aubert : « marxisme à la petite semaine >

Défendant une question préalable - dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer, -M. d'Aubert recommaît - la complexité de la situation calédonienne. le caractère pernicieux des slogans, la nécessité de canaliser des im la nécessité de canaliser des impéra-tifs apparemment contradiciolres (...), et que, malgré les métissages, malgré les progrès, malgré l'effort de promotion, certaines ethnies sont défavorisées ». Il affirme toutefois que, de 1976 à 1981, la politique du convernment, uvuloit e mettre la gouvernement voulait « mettre la Calédonie en situation de faire un choix réel - entre l'indépendance et le maintien dans la République. Mais il ajoute que cette politique « n'a pas réglé tous les problèmes du territoire ».

Le porte-parole de l'UDF se livre aussi à une sévère critique de l'action des socialistes, reprochant au gouvernement d'avoir « laissé croire aux indépendantistes que leurs thèses les plus inadmissibles seralent acceptées » et d'avoir donné aux autres communautés l'impression au'elles étaient abandonnées .. Il attaque M. Pisani, affirmant que celui-ci avait été « un affirmant que celui-ci avait été « un arbitre partial emprisonné dans ses préjugés anti-européens ». l'accusant de « marxisme à la petite semaine ». Pariant du « nécessaire » retour à l'ordre public, M. d'Aubert explique qu'on ne le rétablira pas « en disant à ceux qui le troublem qu'ils ont raison et aux victimes de ces troubles qu'elles ont tort ». Il conclut en affirmant que le gouvernement veut «se débarrasser» du

problème calédonien «en accordant à la Nouvelle-Calédonie une indépendance hâtive et mal préparée -.

Dans sa réponse, M. Alain Vivien (PS, Seine-et-Marne) accuse l'opposition de «tenter d'ajourner la recherche d'une solution en Nouvelle-Calédonie ». Puis, il explique que « le courage de M. Pisani a évité l'enclenchement du cycle infer-nal des attentats et de la répression ». Il ajoute que le concept d'indépendance-association «s'inscrit dans le droit fil » de la politique gaulliste concernant les anciennes colonies.

La question préalable est alors repoussée par 285 voix contre 157, dans les mêmes conditions que l'exception d'irrecevabilité. La discussion générale proprement dite devrait commencer ce jeudi 30 mai dans l'après-midi.

• La réforme électorale au Sénat. - Le gouvernement ne s'est pas opposé à la demande de la commission sénatoriale des lois visant à reporter le début de l'examen des deux textes relatifs à l'élection des députés du mercredi 29 au jeudi 30 mai. L'opposition, majoritaire au Sénat (le Monde du 30 mai), justifiait ce souhait par la nécessité d'organiser une discussion générale commune du projet de loi instituant la proportionnelle pour l'élection des députés et du projet de loi organique augmentant le nombre des députés.

Pour ces deux textes, la commission des lois a décidé de proposer l'adoption de la question préalable, procedure qui aboutit au rejet du

## Le RPR et ses militants

### I. - Au commencement était l'action

Le Bourget, 9 heures du matin : tions sérieuses qu'on a un peu lais-Jacques Chirac arrive à grandes enjambées au siège de la société pour ne choquer personne. Ce discours, on l'entend partout, en compagnie de Raymond Marcel-lin et s'embarque à bord d'un petit Beechcraft à hélices. Destination Rennes, première étape d'un voyage de deux jours en Bretagne. Outre Raymond Marcellin, président du conseil régional, le président du RPR est escorté de son garde du corps, l'inspecteur de police Antoine Velutini (ils sont deux, en altersecrétaire national aux fédérations. Alain Marleix, du chef du service de presse, Lydie Gerbaud, et de trois journalistes.

Le même scénario se reproduit, à quelques variantes près, deux on trois fois par mois : Jacques Chirac va. d'une région à l'autre, réchauffer l'ardeur de ses militants et surtout, ces derniers temps, tenter d'apaiser

Car le « peuple RPR » est aujourd'hui désemparé. Comparées aux professions de foi musclées de Jean-Marie Le Pen et aux déclarations catégoriques de Raymond Barre, les positions du mouvement lui paraissent plutôt floues, et l'image de Jacques Chirac, face à ses principaux concurrents, un peu brouillée. Nous souffrons depuis deux ans du « look » qu'on a donné à Chirac », affirme un secrétaire de circonscription du Rhône, qui ajoute : « Pendant ce temps, les Français se sont tournés vers Barre, qui est apparu plus dur, plus résolu.»

Le nouveau «look» adopté par le secrétaire du RPR, plus modéré, moins agressif, ils sont nombreux, au sein du mouvement, à le regretter. On aimerait que Chirac soit un peu plus chef, qu'il parle haut et fort dit Ferdinand Pauliat, gaulliste depuis trente ans, - C'est vrai, on trouve Chirac trop mou ., coalie un autre responsable de la région

Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret et chiraquien bon teint, reconnaît, lui aussi, que les militants ont été « déçus par le côté présidentialiste de Chirac, qui a voulu se donner une image plus cen-triste ... Or, dit-il, .. le problème n'est pas d'apparaître comme un bon père de famille; la sécurité, l'immieration, par exemple, sont des ques-

Ce discours, on l'entend partout, dans les sections et les fédérations du RPR, du sommet à la base du mouvement. Et même s'il ne représente, à en croire le sénateur Charles. Pasqua, que l'opinion d'une minorité, il est assez répandu pour créer un malaise, et pour susciter le besoin d'une réponse plus énergique.

Plus que Raymond Barre, c'est Jean-Marie Le Pen qui est ici dans tous les esprits. Beaucoup regrettent que le RPR n'ait pas plus clairement affirmé ses positions sur l'immigra-tion. Regret ambigu. Pour les uns, qui n'ont pas hésité, comme ils vouent eux-mêmes, à emprunter au Front national quelques-uns de ses thèmes pendant la campagne des élections cantonales, il aurait fallu s'aligner franchement sur Le Pen pour ne pas lui laisser le monopole de la fermeté (ceux-là, affirme Charles Pasqua, ont pour la plupart déjà rejoint le Front national). Pour les autres, le RPR n'avait pas à se situer pour ou contre Le Pen, mais à dire, en toute indépendance, ce qu'il pensait et qui n'est pas, assurent-ils, ce que pense le Front national.

Sur cette question complexe, qui manifestement les trouble, les mili-tants considèrent qu'ils ont été plutôt démunis. Ils attendaient, disent ils, de la direction de leur parti moins de prudence et plus de cobé-

### **Tactiques** d'états-majors

Jacques Chirac a souffert, incontestablement, auprès des militants d'apparaître comme un homme de compromis, empêtré dans les combi-naisons politiciennes et les tactiques d'états-majors (. Les embrassades avec Giscard, en février dernier, ont été très mal perçues, dit Michel Noir, député du Rhôme et président de la fédération. J'en ai pris plein la gueule. -) Au même moment, Jean-Marie Le Pen comme Raymond Barre échappaient à ce discrédit en se plaçant en dehors des partis. Même les députés, selon Claude Labbé, président du groupe, s'interrogent, expriment leurs doutes, leurs

par THOMAS FERENCZI

Le président du RPR a donc entrepris de rétablir son image de battant. On l'a vu en Bretagne haranguer des foules nombreuses avec une assurance et un dynamisme retrouvés. On l'a entendu, à la dernière réunion du comité central, élever la voix, promettre plus d'autorité, et, comme, dans le même temps, Raymond Barre a paru à son tour tomber dans le piège politicien, le moral commence à s'améliorer dans les rangs. Mais il reste encore du chemin à faire pour que cesse la - période de flottement - dont parle Michel Noir et que revienne dans le

mouvement la confiance en soi. Il est normal que des militants énrouvent le besoin d'une directionferme et sans états d'âme. Ceux du RPR y sont d'autant plus sensibles que, d'une part, ils se définissent volontiers, avant toute autre considération, par leur sidélité à Jacques Chirac, et que, d'autre part, ils sont plus intéressés par l'action que par l'idéologie. Ces deux traits de la « personnalité de base » du militant RPR sont perceptibles à Paris comme à Lyon, en Bretagne comme en d'autres régions.

Quand on demande à Alain Mar-leix ce qui fait vibrer les militants, il répond : • Ils vibrent d'abord à Chirac. • La majorité d'entre eux ont adhéré soit en 1976, lors de la création du RPR, soit en 1981, après la victoire de la gauche. Ces deux grosses vagues ont recouvert celle des « gaullistes historiques » et celle des « pompidoliens ». « Le mouvement s'est un peu droitisé », recon-naît Alain Marleix. Selon Alain Juppé, secrétaire national au redresent économique, ces nouvelles conches se recrutent largement parmi les cadres, alors que les anciennes étaient souvent issues de milieux populaires. La relève, dit-il, ne se fait pas sans quelques diffi-cultés, mais elle est désormais bien

engagée. Patrick Balkany, par exemple, ne en 1948, se définit comme « un pur produit chiraquien ». Il n'est pas le seul. La plupart des secrétaires départementaux (moyenne d'âge : trente-neuf ans) et des secrétaires de circonscription (moyenne d'âge : trente-cinq ans) se reconnaissent

et de style, dont le président du RPR a été le porteur. « Pour la plu-part des jeunes, explique Charles Pasqua, le choix a été directement lié à la personne de Jacques Chirac. Les idées sont venues après, par

capillarité ». Les idées, on plutôt ce que Charles Pasqua appelle - des réflexions en commun -. Car, dit-il, le gaullisme, dont se réclame le RPR, « avant d'être une idéologie ou une philosiphie . est . une attitude », qui s'éprouve et se forge dans l'action. « Notre force, affirme Jean-Claude Bahu, secrétaire de la huitième circonscription du Rhône, conseiller général depuis mars dernier. c'est le terrain.

### Un maître mot : efficacité

Les militants du RPR ne sout pas très amateurs de débats. Ce qu'il faut, dit Jean-Claude Bahu. « c'est leur donner des arguments simples, qu'ils puissent ressortir à la minute. A la différence des socia-listes, qui se référent à une longue tradition de controverses doctrides réponses concrètes. « Ils demandent qu'on leur assigne des objectifs clairs », précise Charles Pasqua. La vertu première dont ils créditent réflexion, mais sa puissance de mobilisation. Ils sont fiers que la machine tourne, que partout les salles soient pleines sur le passage de Jacques Chirac ( Barre, confie un responsable breton, n'est pas capa-ble d'en saire autant, sinon à grand renfort de publicité payante »), que l'organisation soit impeccable. Beaucoup mettent spontanément en pour expliquer leur appartenance au RPR.

« Où aller pour être efficace, sinon au RPR? », déclare Michel de Guillenchmidt, qui, avant d'être délégué national aux droits de l'homme, fut notamment le directeur de cabinet de deux ministres non RPR, Michel Durafour et André Girand, L'efficacité, tel est le trente-cinq ans) se reconnaissent maître mot. « La politique est en dans le changement de génération, train de changer, explique Michel Barnier, député de la Savoie et secrétaire national du mouvement, elle demande aujourd'hui une approche plus pragmatique, plus économique. Les responsables, qu'il gèrent un parti ou une municipalité, dolvent se comporter un peu comme des chefs d'entreprise. »

Patrick Balkany on Michel Noir tiennent le même langage, que reprennent, à leur façon, les mili-tants de base. Tous se sentent membres de l'entreprise RPR, une énorme entreprise qui revendique 870 000 adhérents (même si les spécialistes (1) lui en accordent trois fois moins) et qui, souligne-t-on, a su se moderniser, renouveler ses cadres (beaucoup se disent plus proches d'un Léotard que des barons du gaullisme), offrir, plus que d'autres, une image de dynamisme et de jeunesse. Aussi attendent-ils de Jacques bres de l'entreprise RPR, une

Chirac qu'il soit à la hanteur de cette réputation.

Si telle est la représentation que se font d'eux-mêmes et de leur chef de file les militants RPR, celle-ci ne suffit pourtant pas à rendre compte de la réalité du parti de Jacques Chirac. Car ce parti change, et, audelà de la force de son organisation et du charisme de son leader, s'interroge encore sur son identité.

### Prochain article:

A la recherche d'une doctrine.

(1) Colette Ysmai avance le chiffre de 250 000 dans son article « Un colosse aux pieds d'argile : le RPR », paru dans le numéro d'avril des Temps modernes consacré à « la tentation autoritaire en

### - A VOIR —

### 27 avril 1969 : ce fut non

Mai 68... on n'aura jamais fini d'évaluer, d'analyser, de suppu-ter les répercussions de cette ter les répercissions de cette révolution à air de fête, de ce grand « tremblement d'histoire ». Il y a eu l'immédiat — les pavés, les grèves, — il y a eu les suites de l'onde de choc — les changements de mœurs, — il y eut aussi les conséquences politiques; et le 27 avril 1969, le

décert de de Gaulle. Le troisième et demier volet de la très intelligente série « l'is-toire d'un jour.», proposée par Philippe Alfonsi et Maurice Dugowson, est justement consacré à ce « 27 avril 1969 » où « le pouvoir a changé de mains ». Le « non » au référendum aur la régionalisation et la réforme du Sénat impliquait en effet la démission du chef de l'État à Colombey. Ce fut « non », on le

Cette < Histoire d'un jour » est divisée en trois parties invisibles, tant le fil est tendu d'un document à un autre, d'un témoi-grage aux différentes questions que Philippe Alfonsi pose. Ses questions ? Etait-il nécessaire d'organiser un référendum sur le sujet ? Est-il vrai que Georges

Pompidou, alors qu'il était premier ministre, s'est opposé à la volonté réformatrice du géné-ral ? Pourquoi M. Giscard d'Estaing a-t-il abandonné de Gaulle et appelé à voter non? Alfonsi ne donne pas son point de vue, ce n'est pas sa manière. Il lance le débat et interpelle des acteurs ou des témoins de l'événement (qui évidemment n'apportent pas les mêmes réponses). Il y a là, par exemple, le journaliste et écrivain Roger Stéphane face à Olivier Guichard, ancien ministre du général. Ou Jean-Marcel Jeanneney face à Philippe Malaud, anciens ministres aussi. Et d'autres.

Alfonsi sait utiliser des sources très différentes, faire jouer les documents écrits, filmés, soliiciter les avis, confronter. Ecrans vidéo, télex, téléphone, il se sert de tout, il donne à voir, à réentendre, à comprendre un peu plus, un peu mieux.

CATHERINE HUMBLOT. ★ « Histoire d'un jour : 27 avril 1969, le pouvoir a changé de mains ». FR3, jeudi 30 mai, 20 h 30.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

### UNE DÉCLARATION DE M. ROLAND DUMAS AU COLLOQUE INTERNATIONAL

### « Paris, point de convergence de tous les combats pour les droits de l'homme à travers le monde »

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Paris est aujourd'hui « un point de couver-gence de tous les combats pour les droits de l'homme à travers le monde », a affirmé M. Roland Dumas, ministre des relations exté-rieures, qui souhaitait la bienvenue, jendi 30 mai, à l'hôtel de Lassay, aux participants du collogue international sur les libertée et les du colloque international sur les libertés et les droits de l'homme.

the broke

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Faisant notamment allusion à M. Lech Walesa, M. Dumas a regretté qu'il y ait des absents à ce colloque. Nous savious cependant, a commenté le ministre des relations extérieures, que « ces absents seraient présents maigré tout dans cette assemblée, en raison même de l'Intensité des combats qu'ils mènent dans leur propre pays ».

Comme M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, qui a pris également la parole, le ministre des relations extérieures a exalté l'action de la France depuis 1981 dans le domaine des droits de l'homme, tant à l'extérieur qu'en France même. M. Dumas a conclu en déclarant aux participants : « Le rôle de mon pays sera d'écouter intensivement pour agir demain partout, à l'Est, au Sud, à l'Ouest, car, en im de compte, votre réunion est tournée vers l'action. »

Un message de M. Lech Walesa, membre du comité d'houneur du colloque, mais empêché de quitter la Pologne avec l'assurance de pouvoir y retourner, est parvenn aux participants.

M. Walesa y exprime son espoir et ceini de ses compatriotes dans le progrès des droits de l'homme. « Je me pose la question, ajoute-t-il, de savoir s'il existe encore de telles questions qui, tout en disant la vérité, ne s'attirent pas d'ennemis. Même le mot « solidarité », qui a le goût du pain et de la liberté, a ses ennei

Membre du comité d'honneur du collogue l'évêque sud-africain, Mgr Desmond Tutu, Prix Nobel de la paix 1984, a été reçu par M. François Mitterrand, mercredi 29 mai. « L'assistance de la communauté internationale est le seul recours », a-t-il déclaré après cette entrevue, en évoquant le combat de la mauté noire contre l'apartheid.

### Le spectacle et l'action

Un Etat, un gonvernement peuvent-ils fêter et mettre en scène les droits de l'homme? Peuvent-ils les célébrer, avec quelque faste, sans prêter le flanc aux critiques, sans éviter la suspicion sur la pureté de leurs intentions? Sous l'intention officiellement généreuse, la publi-cité et le spectacle, les congratula-tions et les louanges, l'autosatisfaction ne risquent-ils pas de l'emporter? Autant d'inévitables questions posées par le carrefour Libertés et droits de l'homme, organisé à Paris, jeudi 30 et ven-dredi 31 mai, sur l'initiative du pre-mier ministre, M. Laurent Fabius, auguel sont conviées des personnaauquel sont conviées des personn lités du monde entier, toutes enga-gées dans le combat pour les droits de l'homme.

Ce procès ne pouvait pas ne pas être instruit. A droite comme à gau-che. Seuls invités de l'opposition, M= Simone Veil et M. Bernard Stasi se sont récusés, le second confiant au Matin de Paris que « ce n'est pas au gouvernement de pren-dre une telle initiative, mais aux associations ». «Je ne dis pas que associations ». « Je ne dis pas que cela ne peut pas faire avancer les choses », ajonte-t-il (...). « N'empê-che qu'avec MM. Louis Mermaz et Roland Dumas [qui ont ouvert la séance inaugurale jeudi], cela a quelque chose d'officiel ». A ganche, le PCF ne s'embarrasse pas de ces précautions de style, diffusant, jeudi, un numéro spécial de l'Humanité sous la manchette : « Droits de l'houver, oui la vérité». L'organe l'homme, oui la vérité. L'organe central communiste pilonne : M. Georges Marchais, dans un arti-cle publié à la «une» vient au secours de « cette grande cause qui est l'objet de tant de manipulations ancien responsable communiste en Algérie avant l'indépendance, emprisonné et torturé alors, récuse l'invitation qui lui a été adressée, assurant que cette rencontre participe d'une volonté « de recréer une atmosphère de guerre froide, nour-rissant méfiance et haine à l'égard des pays socialistes »!

En somme, an mieux les socialistes se feraient une publicité à bon compte, au pire ils ne seraient que des hypocrites. Bref, la cause ne scrait qu'un prétexte. Ce procès est indéniablement excessif. « A l'approche du bicentenaire de la Révolution française et de la Décla-ration des droits de l'homme, dit la présentation de ces assises, la France de 1985 encourage la réflexion des femmes et des hommes qui, partout dans le monde, se mobilisent pour la défense des libertés et des droits de l'homme ». Comment reprocher à un gouvernement un tel geste, un tel appui, dont l'incidence n'est pas contestable pour certains des participants étrangers, réprimés dans

### **Privilégiés**

Plus pertinentes, en revanche, sont les critiques et les amertumes de comités et militants divers, s'atta-chant en France à la défense des droits de l'homme dans telle ou telle contrée, qui se sentent exclus de ce colloque. N'y sont, en effet, invitées que des personnalités en vue de divers pays ou d'organisations non gouvernementales (ONG) reconnues per l'ONU. Un choix qui privilégie l'a establishment » de ce combat plutôt que ses artisans de l'ombre, à l'image du comité d'honneur patronnant cette reunion où figurent cinq prix Nobel de la paix : Sean Mac Bride, Adolfo Perez Esquivel, Mgr Desmond Tutu, Mère Teresa et Lech Walesa, ce dernier manquant finalement à l'appel quoiqu'un message du dirigeant syn-dical polonais doive être lu.

Aussi la réception qui, à l'Hôtel Matignon, mercredi soir, donnait le coup d'envoi de ces rencontres tenait-elle du who's who international, les trois prix Nobel croisant MM. Léopold Senghor, ancien pré-sident du Sénégal, Dom Helder Camara, ancien archevêque de Recife (Brésil), l'écrivain américain Kate Millett, le romancier israélien Amos Kenan, le Sud-Africain Breyten Breytenbach, dont la libération a été obtenue par la France, etc. De même, l'inauguration, jeudi soir, suivie d'un spectacle mélant artistes français et étrangers, du parvis des Libertés et des Droits de l'homme à

l'esplanade du Trocadéro par le pré-sident de la République risque-t-elle de privilégier dans le grand public le spectacle gouvernemental plutôt qu'une réfexion collective.

Mais, après tout, pourquoi ne

### **Multiples initiatives**

pourrait-on fêter les droits de l'homme et pourquoi les artistes ne pourraient-ils, à leur manière, les défendre en les chantant? Aux reproches sur le choix des participants, le gouvernement réplique qu'il a été sait par la commission consultative des droits de l'hommes placés aussit du ministre des placée auprès du ministre des relations extérieures, et dont la compétence a été élargie en janvier 1984 
 présidée par M<sup>®</sup> Nicole Questions de la compétence de la com tiaux. Le principe était d'éviter une trop grande affluence pour assurer la cohérence des travaux, de ne pas transformer ces assises en débat franco-français entre défenseurs des droits de l'homme et, enfin, de s'en tenir à une réflexion sur les moyens de cette défense – dans trois com-missions : l'individu, l'Etat, les organisations internationales - plutôt qu'à des discussions pays par pays.

De plus, ajoute-t-on, pour réfuter les critiques, ce carrefour s'accom-pagne d'intitiatives françaises, popu-larisant le combat pour les libertés : les ambassades, les écoles de police, les casernes, les magistrats, les écoles et les collèges sont mis à contribution sous diverses formes. Enfin, ce n'est pas par hasard si, à la veille de ces rencontres, le conseil des ministres a adopté un projet de loi qui rendra irréversible l'abolition de la peine de mort pour cinq ans, par la ratification par le Parlement de la signature française au proto-cole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme; ce n'est pas par hasard non plus si le même conseil des ministres a adopté un autre projet de loi visant à la ratification, par le Parlement, de la signature française à la convention de l'ONU - contre la torture et autres peines ou traite-ments inhumains, cruels ou dégra-

### **Ambiguité**

En fait, toute l'ambiguîté de cette rencontre tient au genre lui-même : un Etat engagé dans la realpolitik, avec ce que cela suppose de diplomatie et de compromis, peut-il, en même temps, proclamer avec faste son soutien à tous les combattants des droits de l'homme? Oui, répond M. Laurent Fabius, qui, dans un entretien à l'Evénement du jeudi 30 mai, assume cette contradiction :

- Il n'y a pas de droits de l'homme
à géométrie variable », affirme-t-il, tout en ajoutant : « Doit-on, oui ou non, avoir des relations d'Etat à Etat avec des pays qui ne respectent pas totalement les droits de l'homme? Faut-il limiter les contacts aux gouvernents parfai-tement démocratiques? Si on répond oui (...) alors la liste des démocraties transparentes est si courte, que le ministre des relations extérieures peut partir en vacances! >

Réponse inverse de l'un des invités, le dramaturge suisse Frie-drich Dürrenmatt qui, reprochant à la France ses ventes d'armes, s'est décommandé tout en la félicitant pour d'autres initiatives et la conviant à une rencontre dans le seul jours, pour débattre des droits de

EDWY PLENEL.

### épouse du dirigeant noir emprisonné a vie

### M<sup>me</sup> Mandela n'aura pas de passeport

De notre correspondant

Johannesburg. – Invitée par MM. Fabius et Lang à participer au colloque « Libertés et droits de l'homme » qui se déroule à Paris les 30 et 3 mai, M www. Winnie Mandela a donc envoyé un message dans lequel elle n'a toujours pas obtenu de passe-port. Son avocat, Me Ismail Ayob a déclaré qu'elle attendait encore une réponse à sa demande, déposée il y a environ un an, pour aller aux Etats-Unis. A l'ambassade de France, on affirme que le ministère des affaires étrangères sud-africain n'a pas encore fait connaître son sentiment concernant cette invitation.

Winnie Mandela, épouse du lea-der noir emprisonné à vie, Nelson Mandela, est assignée à résidence depuis le mois de mai 1977 dans la ville de Brandfort, au œur de la province de l'Etat libre d'Orange. En vingt-quatre ans, elle n'a connu que neuf mois de liberté d'aller et venir. Mgr Desmond Tutu, prix

envoyé un message dans lequel elle souligne notamment que la nouvelle Constitution sud-africaine est en fait destinée « à renforcer l'apartheid et le racisme ». Elle indique ensuite : « L'apartheid a été déclaré un crime par la communauté internationale. Nous avons besoin de l'appui de toutes les nations et de tous les peuples concernés du monde entier pour mettre fin à ce crime. Nous pensons que cela aidera à raccourcir nos souffrances. Nous vous disons : frappez d'ostracisme l'Afrique du Sud. Ne le faites pas dans deux ans, ne le faites pas le mois prochain, faites-le maintenant. »

M. B.-R.

### La « vérité » de « l'Humanité »

Le quotidien communiste l'Humanité du jeudi 30 mai est pres-que entièrement consacré aux droits de l'homme. « Oui, la vérité », proclame un énorme titre de « une » imprimé à l'encre rouge.

 $\frac{1}{2}(x) = \exp(\frac{x^2}{2}) = e^{-x/2}$ 

مبينه والا

Le reste de la première page est occupé par un éditorial de M. Georges Marchais, secrétaire général du PCF, et par un dessin de Wolinski.

- Bien sur, cher ami, je serai prêsent pour la manifestation sur les droits de l'homme. Il se passe des choses si révoltantes... dans le monde...>, indique au téléphone le personnage croqué, confortablement installé dans un fauteuil alors que la rélévision retransmet un match de tennis et qu'une scène de répression policière peut être aperçue par la fenetre. Double allusion : à l'évacuation, le 28 mai, par la police, de l'usine SKF d'Ivry, occupée pendant dix-neul mois par une partie de son personnel, et au colloque internatio-nal sur les droits de l'homme organisé à Paris les 30 et 31 mai sous le patronage du chef de l'Etat, du pre-mier ministre et du président de l'Assemblée nationale.

- Dans la France de 1985, la lutte pour les droits de l'homme est une tache d'actualité, écrit M. Marchais. Agir contre la violence quoti-dienne que constituent la hamise du chomage, la pauvreté, l'échec sco-laire, les dures conditions de trataire, les aures contations de invail, c'est défendre les droits de l'homme. Agir contre la monarchie dans l'estreprise et dans l'Etat, lutter pour libérer la télévision, pour donner aux travailleurs et aux donner de la containe de citoyens des pouvoirs d'information et de décision, pour permettre à toutes et à tous d'avoir les moyens de décider de sa vie, c'est défendre les droits de l'homme. Agir pour le respect de toutes les libertés individuelles et collectives, lutter contre la répression antisyndicale, contre les violences policières à l'encontre des travailleurs, contre les procès d'opinion, contre l'insécurité, le racisme, le mépris à l'égard des

femmes ou des jeunes, c'est défen-dre les droits de l'homme. »

- Bien sûr, cette lutte dépasse nos frontières , écrit ensuite M. Mar-chais avant d'évoquer divers exem-ples concernant la République fédérale d'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, le travail des enfants dans ces deux derniers pays, les « trafics de femmes « impor-tées » du tiers-monde, l'industrie de la drogue ., etc.

Des pays socialistes, il estime qu'il « faut en parler également ! En s'efforçant d'en avoir une vue lucide. Tâche difficile, tant la propagande grossière contre ces pays, les cliches véritablement racistes colportés sur leurs peuples sont constants l Pourtant, c'est un effort que tout esprit libre se doit d'accomplir. Un effort qui conduit à a accompur. Un ejjori qui conault a constater que, pour des pays ayant des points de départ identiques, ceux qui construisent une société socialiste ont vaincu les malheurs et les crimes qui restent monnaie cou-rante pour tant de peuples dominés par l'impérialisme ».

Il est clair, conclut M. Marchais, que la conception communiste des droits de l'homme n'est - ni par-tielle ni partiale -. Il est non moins clair à ses yeux que l'initiative gou-vernementale du 30 mai encourt précisément ce reproche.

Dix pages de textes et de photo-graphies évoquent ensuite l'affaire SKF, la répression antisyndicale en France, la situation des immigrés et le racisme, les violations des droits de l'homme dans de nombreux pays (Afrique du Sud, Turquie, Etats-Unis, İsraël...).

Un court article explique, illustrations à l'appui, que les communistes français se sont régulièrement élevés contre les atteintes aux droits de l'homme qui ont pu avoir lieu dans des pays socialistes. La protestation d'Aragon, en 1966, après la condam-nation des écrivains Siniavski et Daniel, est republiée en guise d'exemple de cette attitude.

# ils luttent pour les droits de l'homme

**Desmond Tutu** Prisonnier de l'espérance

Une enquête de François Gault

ils sont édités au Centurion

### ETENDRE LES DROITS DE L'HOMME...



1 actes du colloque de « Droits socialistes de l'homme » à la Sorbonne (Éditions Authropos) sous la présidence de L.-S. Senghor

Libéralisme et Socialisme - Le Progrès et les Droits de l'Homme Conception offensive ou défensive des Droits de l'homme - Laicité, fé-minisme, environnement et Droits de l'Homme... Avec H. Alt-Ahmed, J. Andrieu, R. Bareiro Saguier, P. Bercis, P. Bérégo-voy, M. Boiteux, H. Bouchardeau, P. Brana, B. Breytenbach, M. Buttin, C. Cheysson, P.-H. Chombart de Lauwe, J. Chonchol, H. Curien, P. Du-C. Cheysson, P.-H. Chomoart de Lauwe, J. Chonchol, H. Curien, P. Dufour, R. Dumont, M. Duverger, J. Elleinstein, R. Fabre, J. Fauvet, A. Jacquard, E. Jonve, A. London, G. Malandain, L. Matarasso, A.-M. M'Bow, V. Neiertz, L.-E. Pettiti, J.-J. Queyranne, M. Radjavi, J. Ribs, M. Rolant, Y. Roudy, P. de Saint-Robert, P. Segnin, J. Soppelsa, A. Spire, O. Stiru, V. Tanase...

Commandes: D.S.H., 3, r. de La Rochefoucauld, 75009 Paris; F.I.P., 5, rue J.-F.-Gerbillon, 75006 Paris: 95 F france.

II « Droits socialistes de l'homme » en actions : - Sur FR 3 Libertés-3, le samedi 1º juin, à 16 h 15.
- Sur France-Culture, le samedi 1º juin, à 8 h 30.



lneuï : **elle ramène** un avion sans savoir pileter!

17 F EN VENTE PARTOUT

Cet ouvrage dégage avec clarté les grandes lignes d'une histoire complexe.

Guy le Clec'h, L'Arche

Cette étude, dense mais richement documentée, analyse dans le détail l'évolution de la communauté juive en France entre 1906 et 1939.

J.N., Le Figaro Magazine 492 pages **120 F** Paula Hyman

De Dreyfus

Tichy de la communauté juive en France 1906-1939

PARLER = CONVAINCRE COURS HUBERT LE FÉAL **EXPRESSION ORALE** 

MAÎTRISE DE SOI - COMMUNICATION documentation sons engagement @(1)387 25 00

## **POLITIQUE**

## L'annulation de la diffusion sur Antenne 2 du film sur le groupe Manouchian

nication audiovisuelle, qui, saiste par Antenne 2 et après avoir consulté cinq personnalités de la Résistance, a recommandé à la chaîne de ne pas diffuser le film Des terroristes à la retraite, initialement programmé pour le 2 juin (le Monde du 30 mai), a été sainée par le secrétariat du comité central de PCF, le mercredi 29 juin, comme répondant à une « exigence de vérité et de justice ». Selon le PCF, qui avait mené une campagne contre ce film, l'œuvre du réalisateur Mosco, qui retrace l'histoire des combattants communistes immigrés à Paris entre 1941 et 1944, et s'interroge sur les conditions dans lesquelles la plupart d'entre eux furent pris et exécutés, est une « falsification de l'histoire ». Mª Mélinée Manouchian, veuve de Mysak Manouchian, immigré arménien qui dirigeait ces combat-tants à l'autonne de 1943, a déciaré qu'elle juge « antidémocratique » la décision de la Haute Auto-rité. M= Manouchian, qui, dans le film, accuse le PCF d'avoir, à l'époque, sacrifié ces combattants, les seuls, on presque, dont il disposait à Paris, estime que « si des personnes on des partis araient quelque chose à contester dans ce film, ils pouraient

répondre à la télévision, dans les journaux ou dans ane conférence de presse ». M. Serge Klarsfeld. président de l'Association des fils et filles des déportés juis de France, a déciaré que la Hause Autorité n'avait pas « rehaussé sa réputation en s'inclinant devant un diktat du Parti communiste, lequel confirme qu'il n'ose toujours pas regarder son passé en face ».

### Le film que vous ne verrez pas...

sible dans le film que vous ne verrez pas ? Comment la télévision française peut-elle censurer un programme annoncé de longue date ? Comment pout-on accuse le réalisateur d'avoir fait un acénario et une mise en scène ∢ pitoyables >, aiors que c'est à cause même de sa force et de sa qualité que le film gêne ?

Que l'on décrète alors qu'il est interdit de faire de la recherche sur notre histoire proche, et particulièrement sur l'histoire de la Résistance avant que tous les témoins soient morts et l'on sera sûr de ne blesser personne !

Il faut croire pourtent que le film de Mosco frappe juste, tellement juste que, pour mieux noyer les mystères, c'est lui qu'on accuse de la rage... C'est la question - genante - que pose Mélinée Manouchian, la veuve de Missak Manouchian, lorsqu'elle interroge : « Il y a des jours où je ne peux pas m'empêcher de penser que, peut-être, si les nazis n'avaient pas fait cette affiche rouge, personne n'aurait parlé de anouchian, de Boczov, de Ravman, d'Alfonso et des autres combattants étrangers. On les aurait enterrés et oubliés. Regardez les survivants, que sont-ils devenus ? (1) >

C'est justement ces « survivants » que Mosco a retrouvés et qu'il fait parier dans les Terroristes à la retraite. Terroristas par obligation, héros malgré eux, pour défendre une patrie qui n'est pas la leur, une France synenyme pour eux de « Déclaration des hommes out sont les seuls surviqui se retrouvent chaque année, le 21 février, dans le cimetière mettre en lumière le mécanisme

poser des questions de fond, ces questions que ces survivants se posent depuis quarante ans.

### Tailleurs, juits et résistants

lie ne recomblent décirlément pas à des héros, même à la retraite, cas petits vieux, cas artisans, ces tailleurs juifs qu'on retrouve chez eux ou dans leur atelier poussant l'aiguille, piquant à la machine ou faisant leur cuisine sur un réchaud à gaz et qui vous recontent les exploits ou on lit dans les livres. Mais qui n'ont rien de commun avec les gravutes Detrictiques. Caux oui sont nés en Pologne écorchent le français. parient avec ce qu'on appelle « un épouvantable accent juif », si bien que les sous-titres sont parfois aires pour les comprendre I... Etrange décalage entre l'imagerie héroique et la plate réalité qui a pu choquer les « jurés d'honneur », qui n'ont pas trouvé « honorables » ces héros-là. Hélas I des survivants du célèbre Groupe Manouchian - qui a sa rue, son poème et sa chanson. on n'en connaît pas d'autres !... Mais on a dû estimer que ceux-là dévalorisaient la Résistance.

Ce qu'ils racontent, calmement, sans grandes envolées, est pourtant époustouflant de courage et d'ingéniosité, que ce soit la fabrication artisanale d'une bombe ou l'assessinat d'un officier aliemand dans la rue. « Vous étiez fait pour la lutte armée ? » demanda Mosco à Raymond qui est entré dans le groupe à seize droits de l'homme ». Sept ans, quand toute sa famille a été déportés. « Je ne crois pas. vents du groupe Manguchian, et J'étais normal a, répond celui-ci en piquent un blouson de cuir qui lui est payé 75 francs pièce. Et Avec eux, le réalisateur a tenté de une pièce de tissu qu'ils font le plan d'une action terroriste, ou

née. Et c'est aussi dans le Paris d'assound bui, avec leur démarche vicilie, cu'ils refont les cestes de ce temps-là, tirant sur un mannequin vivant dans la métro ou dans la rue, un mannequin en uniforme image incongrue qui entre dans le chamo et qui fait resurgir, avec une extraordinaire intensité.

souvenir de l'occupant. « Je n'ai cas voulu faire un film anticommuniste s. dit Mosco. Est-ce sa faute à lui si la réalité ne paraît pas conforme à la légende communiste?... Les questions que posent ses interlocuteurs, quoi qu'on fasse, quoi qu'on interdise, demaureront, Pourouoi per exemple, après que la direction eut été prévenue de la trahison d'un des leurs, n'a-t-on près aucune mesure de sécurité ? ∢ Les chefs ont quitté Paris et les autres, on les a obligés à rester jusqu'à leur arrestation, dit le frère de Marcel Rayman. J'attends qu'on me dise le

A quoi répondent Louis Gronovski, responsable de la MOI dans la Résistance et collaborateur direct de Jacques Duclos : ← Dans chaque querre, on secrifie des gens... » et A. Ouzoulias, responseble FTP : « Le sacrifice était partout... >

Tant d'interrogations sans réponse. L'histoire de la Résistance reste à faire, mais ce filmià, avec talent et honnéteté, constituait la première pierre d'un mystérieux édifica. Le fait de l'empêcher d'être vu est la preuve qu'il ne fallait pes le frapper d'une censure « honorable »

NICOLE ZAND.

(1) Dans son livre sur Manonchian publié en 1978 aux Editeurs Français Réunis – et tonjours dispo-nible – Mélinée Manouchian, dans un chapitre intitulé « Les doutes »,

## Le droit à la mémoire

L'histoire du Parti communiste l'extérieur et par le travail apologéti- celle à laquelle s'essaye l'avocat de français entre la signature du pacte germano-soviétique, le 23 août 1939, et l'entrée de Maurice Thorez dans le gouvernement du général de Gaulle, comme ministre d'Etat, le 21 novembre 1945, est un domaine sur lequel ce parti exerce une surveillance constante. Cette tâche était assurée, autrefois, par Jacques Duclos lui-même, ancien chef du parti dans la clandestinité, Thorez étant à Moscou pendant la durée de la seconde guerre mon-

Aniourd'hui. la direction communiste veille toujours à la protection de l'image du « parti des fusillés », le « seul, en tant que parti », à s'être engagé dans la Résistance. La campagne engagée contre le film d'Antenne 2 sur les résistants communistes immigrés avait été évoquée par M. Georges Marchais, lors de la mion du comité central du PCF, les 20 et 21 mai, comme une des batailles importantes enga-gées par les communistes.

La période de l'Occupation demeure l'enjeu de débats politiques pour l'opinion française en gér mais, parmi ces débats, ceux qui touchent au rôle du Parti communiste sont souvent les plus acharnés. C'est que, d'abord, la place du PCF - ou ce qu'il en reste - dans la société française est, pour une large part, héritée du statut qu'il avait acquis dans la Résistance

Ensuite, les sujets d'interrogation ne manquent pas, l'attitude adoptée par les communistes à la veille, puis an début de la guerre ; les objectifs qui étaient les leurs à la Libération; la démarche faite auprès des autorités allemandes à Paris, en juilletsout 1940, pour obtenir le droit de faire paraître légalement l'Huma-nité; la date de l'entrée du parti en tant que tel dans lutte contre Vichy. et contre l'occupant, sans parler de l'histoire personnelle de M. Georges

Marchais pendant cette période. Sur toute ces questions, le PCF laisse subsister des zones d'ombre, protégées par les silences des anciens dirigeants on militants qui nance de polémiques et de demicoopérations avec les historiens qui tentent d'établir des vérités de

résistants pour défendre l'« esprit de la résistance » est une des méthodes volontiers employées par le PCF lorsqu'il y a péril en la demeure. Dans le cas du film Des « terroristes » à la retraite, elle a fonctionné avec succès, au terme d'une intense campagne menée auprès des responsables de diverses associations, qui sont, à leur tour, interus auprès d'Antenne 2 et de la Hante Autorité de la communication andiovisuelle. Les cinq personnalités de la résistance réun Haute Autorité ont été un pour condamner le film.

### Une image intouchable?

Les motivations des uns et des autres penvent être diverses. M. Pierre Sudreau, par exemple, ancien responsable du réseau France combattante, qui représentait, parmi ces personnalités, la tendance démocrate chrétienne de la résistance, s'est déclaré « très heurté » par l'image « caricaturale » que le film donne, selon lui, des missions remplies par la résistance urbaine, qui avait recours aux attentats indiiduels contre les forces d'occupation. M. Claude Bourdet, ancien membre du Conseil national de la résistance, réprouve, lui, le caractère trop « catégorique » des accusa-tions portées, dans le film, contre la direction du PCF à l'époque.

Le film, réalisé quarante ans après les faits par un réalisateur âgé de trente-sept ans, donne de ceux sur lesquels il porte une vision forcé-ment différente de celle qu'en ont conçue les principaux acteurs de cette période. Outre qu'il s'agit d'un aspect seulement de la Résistance et que le film est fait de témoignages certains acteurs auraient-ils un droit de regard et de contrôle sur la mémoire d'autres acteurs? - la question se pose de savoir si l'image forgée de cette période dans le contexte politique de celle qui l'a suivie doit être considérée comme intouchable. Défendre la réalité

que des historiens de l'Institut de recherches marxistes.

L'appel à la solidarité des anciens est une autre.

Le film de Mosco n'est pas une reconstruction anachronique de la résistance parisienne. Il donne la parole à des témoins, qu'il ne mani-pule nullement. Les actes de résistance qu'ils ont accomplis ne ternissent en rien le prestige du combat pour la libération. La façon dont les auteurs les évoquent insère ces actes dans des existences et des consciences individuelles, avec les difficultés matérielles du combat, la peur et, aussi, l'obstacle moral que des communistes devaient surmon-ter pour accepter la pratique des attentats. Refuser ce film, tout en exprimant le souhait qu'une autre émission soit consacrée à l'« épopée » des francs-tireurs et partis immigrés, c'est refuser la parole à ces hommes, dont certains, interrogés pour ce film, il y a trois ou quatre ans, sont morts depuis.

Quant aux accusations portées contre la direction clandestine du PCF, soupçonnée d'avoir pu sacrifier les combattants de ce qu'on a appelé le groupe Manouchian, le droit de les formuler peut-il être refusé à M= Mélinée Manouchian, veuve du ches militaire des résistants immigrés parisieus, et à M. Simon Ray-man, frère de l'un des membres du groupe, Mysak Manouchian et Marcei Rayman ayant été fusillés par les Allemands en février 1944? Le film pose la question, il n'impose pas une réponse, M. Albert Ouzoulias, responsable national des FTP, qui a pris une part active dans la campagne du PCF contre le film, y donne, pourtant, son point de vue.

Les combattants immigrés du PCF n'ont pas été gâtés par la mémoire officielle de la Résistance. L'un des «anciens» interrogés par Mosco n'avait toujours pas obtenu, quarante aus après, la nationalité française. Longtemps ou toujours immigrés dans ce pays, à la libération duquel ils ont contribué, au prix la mémoire nationale?

PATRICK JARREAU.

## Un pas vers la censure à la télévision?

(Suite de la première page.)

Qu'avaient-ils en commun?

D'abord de n'être pas français mais arméniens, italiens, espagnols, polonais et juifs pour la majorité d'entre eux. Pour la plupart aussi, communistes et fiers de l'être. Des communistes désemparés par le avec l'invasion de la Russie par l'Aliemagne nazie, avalent retrouvé le courage de vivre et... de mouris.

Le récit de l'épopée admirable de cas hommas, qui peut s'en inquiéter aujourd'hui ? Etrangement, mais non paradoxalement, les dirigeants représentés officiellement par un grand résistant, Albert Ozoulias, ancien adjoint de Jacques Duclos et auquel, tout comme à d'autres protastataires, la parole est donnée dans l'émission critiquée.

La raison de l'inquiétude du Parti communiste est très simple. Dans sa demière partie, le film de Mosco fait la part belle, mais non exclusive il s'en faut, à ceux qui, «sans disposer des épreuves nécessaires », a interro-gent sur l'attitude du parti à l'égard des FTP de la MOI.

Coux-ci ne furent-ils pas abandonnés à eux-mêmes, arrêtés et fusillés comme si leur mine farouche devait faire place à une image plus souriente et, pour tout dire, plus enationale » du eparti au cent mille

La protestation violente du Parti communista était non seulement inévitable, mais légitime.

FÉTE DES MÈRES

**EDEN** 

3, rue du Helder (Opéra)

foulards et accessoires de grands couturiers. Un flacon sera offert gracieusement à tout acheteur, porteur du journal.

· · 212, rue de Rivoli (Tulleries) Tous les parfums de marque,

Ca qui l'est moins, c'est la réac-tion du président de la société Antenne 2 lequel, après avoir pro-grammé l'émission, envisage aussitốt d'y renoncer et se décharge de la responsabilité de le décider en saisissant la Haute Autorité. Ce qui est moins légitime, c'est que la Haute se soit déchargée, à son tour, de sa responsabilité sur un jury d'honneur. Ca qui l'est moins encore, c'est que ce jury d'honneur, dont tous les membres sont effectivement des personnes d'honneur, croit pouvoir dire que l'émission de Mosco ne doit pas êtra montrée à quelques millions de Français, se constituent ainsi en juge d'une histoire à laquelle ils ont participé alorieusement mais dont ils ne sont guère à même de l'apprécier sereinement, à supposer que leurs responsabilités passées les aient mis au fait de l'attitude réelle, ou supposée, du Parti communiste clandes-tin

### Trois possibilités

L'affaire est grave et sans précédent. Certes, ce n'est pas la première fois qu'une émission est brusque-ment déprogrammée à la télévision (2) ou interdite d'antenne, comme ce fut le ces pour le Chagrin et la Pitié. Du moins avant 1981 ces comportements relevaient-ils de l'autocensure ordinaire.

Aujourd'hui, c'est une autorité administrative, respectable et res-pectée, qui a accepté de se consti-

tuer en organe de censure. Une mis- d'interdire la communication, c'est sion que la loi ne lui a nullement d'imposer le silence, la nuit.

Non seulement cette mission de ensure n'est pas mentionnée dans les compétences de la Haute Autorité telles que les énumère l'article 14 de la loi de 1982 l'instituant, mais encore elle va à l'encontre d'un texte qui charge les neuf sages de faire respecter le pluralisme, l'équilibre des programmes, le respect de la personne humaine et de sa dignité, tous objectifs qui doivent pouvoir être atteints sans recourir à la cen-

C'est en vain que la Haute Autorité chercherait fondement à sa compétence dans l'article 16 de la loi, qui la charge de connaître des « conflits relatifs à la liberté de création opposant les organismes du service public leurs collaborateurs... > En l'espèce, un tel conflit n'existe pas. En programmant l'œuvre, le président de la chaîne n'a émis aucune réserve à l'égard de son contenu, et l'auteur de cette œuvre n'a nullement été consulté sur l'opportunité

de saisir le Haute Autorité. Cette compétence que vient de s'arroger la Haute Autorité est d'autant plus discutable que ce n'est pas elle mais le président du tribunal que la loi a chargé de prendre posi-tion sur les demandes de droit de réponse formulées par les personnes mises en cause par des émissions qui portent attainte à leur honneur.

Encore una réponsa supposa-t-ella une diffusion préalable. Le propre d'una décision de censure, c'est

La Haute Autorité pouvait choisi

entre trois possibilités : Inviter les plaignants à sais les tribunaux ;

- Maintenir la programmation es demander qu'elle soit suivie d'un débat plus large que celui organisé dans le film lui-même ;

- L'interdire purement et simple

La première solution était la mei leure. L'organisation d'un débet était le moindre mal. Ayant accepté d'être saisie au-delà de ses compétences la Haute Autorité aurait accompli un € pas de clerc ». On pouvait l'espére eans lendemain.

Avant choisi d'interdire, sous forme d'un « avis » qu'elle savait impératif, la Haute Autorité a rendu la première décision de censure de oire de la télévision frança C'est une « première » dont beau-coup se réjouiront et ne manqueront

Les autres, démocrates très proches du jury d'honneur, ne saura

GEORGES KIEJMAN.

(2) J'en sais quelque chose. Mon émission consacrée au cinéma sous le titre « Le bonheur et la politique » fut e chaîne (déjà) en 1973, saus que la raison aujourd'hui encure m'en

### CORRESPONDANCE La figure de Jeseph Enstein

M. Michel Zylberberg, de Paris, nous écrit : Votre collaborateur Patrick Jarreau écrit dans le Monde daté 26/27 mai la phrase suivante : «Pourquoi la figure de Joseph Eps-tein a-t-elle été effacée par l'histo-riographie officielle du parti?» (...). Dans un livre d'Albert Ouzou-lias les Fils de la nuit (Grasset, 1975), Albert Ouzoullas peut faire figure, sans difficulté, d'historiographe officiel du Parti communiste.

Joseph Epstein se voit attribuer le qualificatif de . Dombrovski des combats de Paris en 1943 »; tout un chapitre est consacré (c'est le XXXV1) à «l'une des figures les plus prestigieuses de la Résistance » dont «le nom hélas! reste encore inconnu de la plupart des Francais. De plus, une photographie de Joseph Epstein figure dans ces documents hors texte.

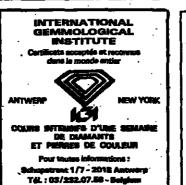

EXPERT TECHNICO-COMMERCIAL Secteur menuiseries métalliques/alu. Est recherché per maison

italienne pour développer son activité en France. Év cassion d'actions de la filiale française (Paris) déjà fondés. On demande ince import-export. angue italienne et anç on au Journal Le Monde

sous le nº 10227



10, rue des Pyramides 75001 Paris. Tél.: 260.63.68.

30, rue Feydeau 75002 Paris. Tél.: 236,33,57.

7.5

-

1. The 1. W. S.



Conquérant : Airbus "braconne" dur sur le fabuleux marché américain

17 F EN VENTE PARTOUT

## Le Monde

RÉALISE CHAQUE SEMAINE

**UNE EDITION INTERNATIONALE** spécialement destinés à ses lecteurs résidant à l'étranger

Exemplaire spécimen sur demande

te groupe Manou

rait à la mémoire

Marie Store and

The state of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

BOOK SAME CONTRACTOR

the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The same of the same

-...

<del>海</del>海河的

4

15

White he was

THE THE WAY

25 A

## **POLITIQUE**

### LE DÉBAT SUR LA COHABITATION

### M. Barre en appelle à Léon Blum

Dans un entretien accordé à Dans un entretien accordé à l'Express (daté du 31 mai au 6 juin), M. Raymond Barre explique pourquoi il lui paraît « nécessaire d'expliquer sans relâche aux Français ce qui est en jeu » en 1986. La cohabitation, affirme-t-il, ce serait deux ans de perdus pour la France (...). Pour ma part, je ne veux pas m'associer à une entre-prise qui vise à chloroformer l'ontprise qui vise à chloroformer l'opi-nion et à lui laisser croire que, sous la V. République, il peut y avoir au sommet de l'État un président et un gouvernement de tendances radica-

lemenı opposées. -« On ne peut, poursuit-il, appliquer la Constitution de la V· République en admettant que, selon les circonstances, le président de la République sera le chef de l'exécutif ou bien qu'il inaugurera les chry-

L'ancien premier ministre rap-pelle quels sont les « pouvoirs pro-pres » dont peut disposer le prési-

peut faire un usage hostile au gou-vernement ». Il cite des propos tenus par M. Mitterrand en 1981 qui disait : « Pour changer de politique, il faut changer de président. » Il fait de même appel à Léon Blum, qui expliquait dans le Populaire du 15 juillet 1922, que le président de la République - ne peut évidemment pas rester à l'Elysée comme le soliveau classique alors que, précisément, il revendique pour lui le rôle de personnage politique actif », si ses « directions politiques » ont été

 désavouées > par le pays. « Si nous parvenons à nettoyer le Palais-Bourbon, l'Elysée sera balayé du même coup. Bravo! Voilà l'enjeu de la bataille doublé! A l'œuvre camarades, à l'œuvre!» conclusit Léon Blum. « Je ne dis pas autre chose », explique M. Barre. Le député du Rhône pré-

dent de la République et « dont il à un gouvernement qui serait formé tutionnelles qu'il réprouve » mais qu'il votera . avec empressement un projet de loi rétablissant le scrutin uninominal à deux tours ».

. M. Michel Noir (RPR) : «La solution de M. Barre ne tient pas la route. – M. Michel Noir, député (RPR) du Rhône, affirme dans un entretien publié par Paris-Match que « la solution de Barre [sur la cohabitation] ne tient pas la route un quart de seconde sur le plan institutionnel». «Si de Gaulle, explique-t-il, a gardé les articles 20 et 21 de la Constitution, permettant au premier ministre de 20uverner. quel que soit le président en place, c'est qu'en grand démocrate il refu-sait tout scénario du tout ou rien. » M. Noir pense que M. Jacques Chirac devrait accepter d'être pre-mier ministre en 1986 si l'opposition cise qu'il ne votera pas la confiance remporte les élections législatives.

### Le communiqué officiel du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est réuni mercredi 29 mai sous la présidence de M. François Mitterrand. Au terme de ses travaux, un communiqué a été publié dont voici les principaux

PROTOCOLE A LA CONVENTION DES DROITS DE L'HOMME RELATIF

A L'ABOLITION

DE LA PEINE DE MORT Le ministre des relations extérieures a présenté au conseil des ministres un projet de loi autorisant la ratification du protocole nº 6 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernant l'abolition de

la peine de mort. Saisi par le président de la République en vertu de l'article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a décidé que ce protocole ne comportait pas de clause contraire à

la Constitution. En proposant la ratification de ce protocole, conforme aux dispositions de la loi du 9 octobre 1981, le gouvernement confirme sa volonté d'adhérer à toutes les conventions tissant les droits de l'homme.

### CONVENTION

**DES NATIONS UNIES** CONTRE LA TORTURE

Le ministre des relations extéministres un projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Cette convention, ouverte à la signature à New-York le 4 février 1985, a détà été signée à ce jour par vingt pays. Elle instaure un double système de lutte contre la torture :

- d'une part, elle permet la répression des faits de torture en tant ou infraction pénale et autorise la poursuite des tortionnaires quel que soit leur lieu de résidence, dès lors qu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat partie à la conven-

- d'autre part, elle organise un contrôle des États pour les faits de torture pratiqués chez eux, selon le schema traditionnel des accords

concernant les droits de l'homme. La ratification de cette convention permettra de compléter et d'étendre la protection des droits déjà garantis aux individus par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le pacte international relatif aux droits civils et politiques auxquels la France est partie depuis respectivement 1974 et 1981.

### DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Madame le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a présenté au conseil des ministres un projet de loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique bospitalière.

Ce projet de loi constitue le quatrième volet du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des col-lectivités territoriales. Il concerne plus de 600000 agents des hôpitaux et établissements sociaux publics.

Le projet organise la fonction publique hospitalière en grades et corps et garantit les mêmes possibilités d'avancement, de promotion, de mobilité professionnelle ou géographique que celles offertes aux fonctionnaires de l'Etat et des collectirités territoriales, tout en respectant l'autonomie des établissements.

### LES DIMENSIONS INTERNATIONALES

· Ale a let

DE LA NORMALISATION Madame le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur a présenté au conseil des ministres une communication sur les problèmes que pose l'utilisation de normes techniques en matière de commerce extérieur.

Les obstacles aux échanges résultant des normes occupent une place croissante dans les négociations commerciales bilatérales, commu-nautaires ou multilatérales, notamment dans celles concernant l'accord général sur les tarifs douaniers et le

commerce (GATT). La politique française dans ce domaine s'ordonne autour des quatre axes suivants:

i) Aider les entreprises à sur-monter les obstacles que penvent constituer les normes sur les mar-le ministre délé chés étrangers.

Il s'agit : de développer les presta-tions du système NOREX de conseil technique aux exportateurs, qui sera doté d'une antenne au Japon complétant celles existant déjà aux Etats-Unis et en République fédérale d'Allemagne; de rechercher l'agrément à l'étranger de laboratoires français pour réaliser les pro-cédures d'homologation de produits.

2) Développer et promouvoir à l'étranger le système français de normes et de certification.

Il s'agit : d'obtenir la reconnais sance par les pays étrangers de l'équivalence de normes françaises à leurs normes nationales (la République fédérale d'Allemagne vient de reconnaître ainsi une première liste de cent vingt normes françaises); d'étudier la possibilité de créer en France une marque de sécurité des produits, capable de constituer un passeport » pour l'exportation des produits français; de poursuivre l'effort de traduction des normes françaises, dont cinq mille sont déjà disponibles en langue anglaise; de développer les actions du groupement d'intérêt économique CER-LAB en matière de coopération avec les pays en développement dans le

### 3) Accélérer la création d'un espace européen des normes.

domaine des normes.

Le gouvernement français appuie la politique menée par la Communauté européenne en matière de normes, qui vise notamment à :

- Prévenir l'apparition des entraves techniques grâce à une meilleure information préalable et à nne concertation entre les Etats membres sur leurs projets de régle-

- Accélérer, grâce à la nouveile procédure décidée à Bruxelles le mai dernier, l'harmonisation des réglementations techniques dont le respect ouvrira droit à la libre circulation des produits dans la Commu-

- Donner la priorité à l'élaboration des normes dans le domaine des technologies nouvelles, comme cela se fait dans l'informatique, de manière à favoriser l'essor de l'industrie européenne.

4) Développer la présence fran-çaise dans les instances internationales de normalisation traitant des nouvelles technologies.

TECHNOLOGIQUE AUX PTT

Le ministre délégué chargé des PTT a présenté au conseil des ministres une communication sur l'innovation technologique aux PTT.

Les actions engagées seront poursuivies et développées selon quatre axes principaux :

1) Assurer la maîtrise technologique des domaines de communication de l'avenir :

Les efforts de recherche et de développement seront poursuivis pour conserver l'avance acquise par la France dans les secteurs et technologies de la communication fréseaux numériques, télématique, satellite, communications optiques,

carte à mémoire, logiciels). Les techniques de vidéocommunication constitueront un des domaines privilégiés de l'innovation. La croissance des moyens consa-

crés à la recherche par la poste ces dernières années sera maintenue. Favoriser l'émergence de nou-

TEAUX SERVICES: sifiés des communications modernes, les services de transmissions de données, les utilisations de la carte à mémoire, le courrier électronique et les services offerts sur les réseaux câblés feront l'objet de nouveaux programmes de recherche et

d'expérimentation. 3) Développer la valorisation des

ovations technologiques: Les actions de recherche et développement doivent conduire à un transfert de savoir-faire technologique vers les entreprises. L'aide apportée par les pouvoirs publics à la création et au développement de petites et moyennes entreprises dans les secteurs de haute technologie

sera augmentée. 4) Renforcer la politique

d'ouverture vers l'extérieur : Les coopérations établies avec les autres organismes de recherche français ou étrangers seront poursuivies et complétées par une participation accrue aux programmes euro-

Le conseil des ministres a adopté s mesures individuelles suivantes :

Sur proposition de premier

M. Bernard Raffray, préfet, est noamé directeur des services administratifs et financiers au secrétariat général du gouverne-

ment.

[Né le 13 août 1937 à Asnières (Hauts-de-Seine), M. Raffray est ancien élève de l'ENA. Il a été directeur du cabinet du secrétaire général du gouvernement, M. Marceau Long, de 1978 à 1982, avant d'être nommé préfet de la Mayenne. Il dirigeait le cabinet de M. Lengagne depuis juillet 1983.]

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du bud-pet.

get. - M. Henri Baquiest est

nommé président du conseil d'administration de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.

Sur proposition de garde des cenns, ministre de la justice : - M. Jean-Pierre de Longe-vialle, maître des requêtes au Conseil d'Etat, est nommé conseil-ler d'Etat et maintenu dans la posi-tion de détachement de longue

M. Michel Taupignon, maitre des requêtes an Conseil d'Etat, est nommé conseiller d'Etat;

NOMINATIONS - Le général de brigade de gen-darmerie Lucien Bazard est umandant les forces de

Sur proposition du ministre de intérieur et de la décentralisation, - M. Pierre Guidoni est nom on de service public relevant

Sur proposition du ministre de l'éducation nationale, Mª Hélène Waysbord est nommée inspecteur général de l'éducation nationale.

Sur propositon du ministre l'urbanisme, du logement et

M. Louis Chopier est nommé aspecteur général de la construc-

- M. Claude Guidez est nommé inspecteur général de l'équipement.
Sur proposition du ministre de la

culture,

M. Francis Beck, administra-teur civil, est nommé directeur de l'administration générale du minis-

tère de la cultur

tère de la culture.

Sur proposition du ministre délège auprès du ministre du redèploiement industriel et du consucre extérieux, chargé des PTT,

M. Bruno Martin-Laprade, maitre des requêtes au Conseil d'Etat, est nonmé directeur des affaires commerciales et télématiaffaires commerciales et télémati-ques à la direction générale des télécommunications.

# DOCUMENT, LE LIVRE EST ÉTONNANT. ROMAN, IL EST CAPTIVA

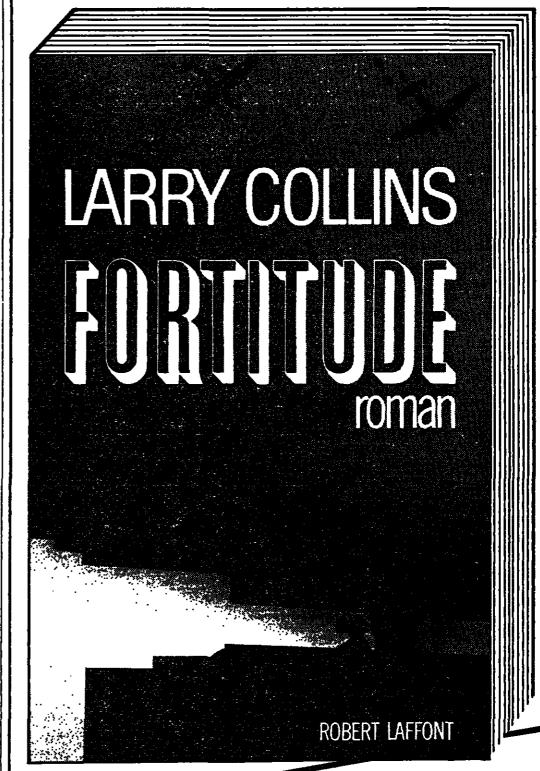

190000 exemplaires

ROBERT LAFFONT



## LA TRAGÉDIE DE LA COUPE D'EUROPE

## Sur le Heysel dévasté

Bruxelles. - Ces trente-huit morts de la démence, M. Pierre Rosens, le chef de la sécurité du stade du Heysel en porte le poids écratant sur ses épaules lasses. Hébété, sur une chaise d'écolier dans un coin de la tribune officielle. il repasse dans sa tête le film de la

Minuit et demie. La paix enfin est retombée sur le Heysel dévasté. Les infirmiers replient les derniers bran-cards. Les tentes qui ont accueilli les corps sont déjà démontées. Les quelque cent à cent dix blessés ont été répartis, non sans mal, dans les hôpi-taux de la ville. De jeunes Italiens

### PRÉCAUTIONS INUTILES

(De notre correspondant.)

belges, contraïrement à ce que l'on pourrait croire à première vue, n'ont pas été prises au dépourvu. Les supporters britanniques notamment ont déjà causé assez de dégâts dans ca pays pour que des précautions exceptionnelles aient été prises. Non seulement la mobilisation des forces de l'ordre a été plus considérable que jamais, mais on n'avait même pas craint de faire appel à la coopération de policiers britanniques et italiens en civil - pour faciliter les contacts avec des supporters considérés comme très dance-

Les convois de supporters venus d'Angleterre avaient été soumis à une discipline sévère : aucune vente d'alcool à bord des ferry-boats et des trains en direction de Bruxelles. Les mêmes règles étaient d'ailleurs prévues à l'entrée du stade du Heysel où tous ceux qui disposaient d'un ticket authentique - acheté le plus souvent au marché noir étaient fouillés d'une façon méti-

Toutes cas précautions n'ent servi à den. Dès l'après-midi de mercredi, les supporters de Liverpool ont envahi le centre de Bruxelles où ils ont du s'abreuver sans aucune restriction. Les commerçants et même les simples passants aux alentours de la peur. Crainte d'autant plus comnsible qu'un groupe de supporters britanniques a tout sim-plement assiégé une bijouterie pour s'emparer d'un butin de quelque 10 millions de francs beiges.

De notre envoyé spécial

macabres listes de noms. Toutes sirènes hurlantes, la police, enfin arrivée, rabat vers la gare les derniers hooligans. Bruxelles est calme.

Il en a vu pourtant des matches, M. Rosens. Et pas toujours des tendres. A la tête de son bataillon de cent cinquante contrôleurs, touiours il avait su faire face. Pourchasser les resquilleurs, confondre les porteurs de faux billets. Son métier, sa vie. Les soirs de matches, il se sentait un peu le capitaine de ce grand vaissean en folie. «Vingt-cinq ans de carrière, jamais je ne m'étais trouvé avec deux morts à côté de moi comme ce soir », répète-t-il avec un nire nerveux sans parvenir à s'arracher à cet ultime recensement du désespoir où il est, pour une fois, inutile dans son royaume.

A quoi bon redessiner ici les images qui s'empilent dans la tête de M. Rosens? Toute l'Europe les a vues en direct. La meute de Liverpool hurlant derrière ses drapeaux à croix celtiques, ces charges d'infanterie de la masse britannique dans les gradins, debout, trois fois, quatre fois remontant à l'assaut, impara-bles, écrasant les Italiens interioqués, les aplatissant contre un mur fatal qui ne tarde pas à s'écrouler sur eux. La barbarie des jeunes Anglais saouls de bière que rien ne peut arrêter. Et encore ces éclopés italiens, assis sur des chaises en bordure de la pelouse et qui oublient leurs bandages pour santer de joie quand Platini marque un but pour la Juve. Et tout autour, ce public vena. pour s'enthousiasmer, assis dans les tribunes, comprenant lentement quel drame se joue, d'où monte un murmure d'incrédulité mais aussi d'impatience.

On ne racontera pas non plus, toute la nuit, la ronde des cars italiens dans Bruxelles endormie. à la recherche de leurs blessés et de leurs morts. Mais on cherchera plutôt à comprendre. La faute à qui? La police et les organisateurs se renvoient, jeudi matin, ce triste ballonlà. Les places réservées par les orga-nisateurs aux Italieus et aux Anglais auraient dil. comme c'est toujours le mer aux deux exti stade. Hors d'atteinte les uns des antres. « Mais certains Italiens immigrés en Belgique ont acheté ou fait acheter leurs billets ici », s'ouvrant ainsi l'accès aux gradins réservés aux spectateurs belges et, contigus, ceux-là, aux « red animals » britanniques, explique M. Rosens. La vente – à grande

hurlent, en pointant et repointant de échelle, croit-on comprendre - de faux billets n'a pas arrangé la situation : voici Britanniques et Italiens à portée d'insultes, de bouteilles vides et de fusées. Et de revolver? Deux victimes auraient été tuées par balles, selon le président de l'Union belge de football. Mais cette information n'a pas été confirmée.

Seul sépare les deux camps un double grillage haut de trois mètres installé pour la circonstance. Illusoire barrière! Comme on s'entasse dans les gradins anglais, les hommes de M. Rosens, avant le coup d'envoi, décident de placer des supporters de Liverpool parmi les tiffosi. Mélange détonnant. Des horions pleuvent déjà. Les Anglais ne se font pas prier pour regagner leurs rangs Însultes et jets de projectiles redouhient Rientôt sous leur pression vers 19 h 30, le fragile grillage cède.

### Fallait-il jouer quand même?

La responsabilité des organis teurs, on le voit, est écrasante. Et la police? L'enquête devra déterminer entre autres si les deux groupes rivaux étaient séparés par un cordon de gendarmerie. « Il y avait trente gendarmes entre les deux grillages, assure M. Rosens. Mais que vouliezvous qu'ils fassent contre un assaut de onze mille fous furieux? » Dans les jours précédant le match, les organisateurs avaient, lors de trois réunions successives, averti la police, la gendarmerie et la municipalité des dangers exceptionnels encourus. Des effectifs de sécurité particulièrement élevés avaient été dépagés : environ trois cents gendarmes et trois cents policiers, à

aiouter aux cent cinquante contrôleurs du stade et à quelque quarante vigiles loués à une société privée. Une jolie force d'interposition mais qui semble avoir davantage recu mission d'éviter la resquille que les massacres. Les supporters italiens assurent qu'au moment de l'attaque, pas un seul uniforme ne se trouvait en fait entre agresseurs et agressés. Les téléspectateurs ont pu le consta-

Le ministre belge de l'intérieur, M. Charles Ferdinand Nothomb, a reconnu que le gros des forces de police, avant le comp d'envoi, se trouvait hors de l'enceinte du stade. Elles n'ont fait leur apparition à l'intérieur que tardivement, pour charger à cheval une expédition vengeresse des Italiens surgis de l'autre extrémité du stade - leur place normale, - qui s'aventuraient. jusqu'aux gradins anglais. Il aura fallu un appel radiodiffusé à tous les gendarmes disponibles pour qu'ils se rendent au stade.

Fallait-il aorès la tuerie jouer la partie, donner le change? On a dit palabrer une bonne heure, mercredi, alors que l'émeute battait son plein. L'équipe de Liverpool ne voyait pas de raison de s'abstenir. La Juve, au contraire, souhaitait annuler le match. M. Jacques Georges, président de l'UEFA (Union européenne des associations de football), trau-cha, après consultation du ministre de l'intérieur : on jouerait. Faut-il lui jeter la pierre? « Pendant le déroulement du match, il n'y a pas eu de violences », souligne le président de l'UEFA. C'est exact. Les Anglais, après le match, sont rentrés sagement chez eux. Bruxelles s'est au moins épargné de sinistres prolonga-tions. Maigre satisfaction.

DANIEL SCHNEIDERMANN.



### LES PRÉCÉDENTS

320 morts à Lima en 1964

Le drame du stade de Reynel n'est pas le premier surveau à l'occasion d'an annich de football.

match de football.

— 23 mai 1964 à Lima : 329 morts, 1 000 blessés. Lors d'une rencontre de qualification pour les Jeax olympiques opposant le Péron à l'Argentine, un but refiné au Péron qui ini permettait d'égaliser décisache des bagarres qui tournent à l'émente. Un intendie so déciare même dans le stade.

— 17 septembre 1967 à Kayseri (Turquie) : 40 morts, 600 blessés. Echanifourées entre les supporters de Kayseri et ceux de Siwas pour un but contesté. Sur les 40 morts, 27 out été tués à coups de couteux.

constesté. Sur les 40 morts, 27 out été tués à coups de conteau.

— 23 juin 1968 à Buunos-Aires ; 80 morts, 150 bleatés. Lors du match. River-Plate-Boca Juniors, les supporters du préssier club allament des feux de joie, le public croit à un incentie, se rue vers les sorties. Affolement, paulque aux portes, dont Pune est bloquée par les tourniquets d'entrée.

— 25 juin 1969, à Kirikhala (Turquie): 16 morts, 102 bleués. Bagarres et coups de fen lors d'un match.

— 25 décembre 1969, à Bukayu

- 25 décembre 1965, à Bakava (Zaïre) : 27 morts, 52 blessés. Les

très raide entraîne de m cintes:

ciutes;

— 11 février 1974, au Caire :
48 morts, 47 blemés. 30 000 persones veniust antister au match entre une équipe cairote et le Dukla Prague dans le stade Zamalek, qui ne peut en accueillir que 46 000. Une grille de bas de tribune s'esfondre sous la pousée. La punique s'ensuit.

— 11 mai 1985, à Bradford (Angleterre): 53 morts, 200 blemés. Lors d'un incendie survent dans les tribunes, au cours d'un match de football de championant d'Angleterre de division 3, entre Bradford et Lincoln.

## Un simulacre de finale

Avec une heure et demie de retard sur l'horaire initial, M. Dalna, l'arbitre suisse a donné le coup d'envoi d'un simulacre de finale. La préparation minutieuse des deux équipes était en effet réduite à néant par la tragédie. jen, ce sont les Italiens qui ont trouvé les premiers le chemin du but adverse. Sur une ouverture de ars italiens que l'on avait vus venir au milieu de leurs supporters pour tenter de les calmer, auraient-ils pu retrouver la concentration indispensable pour aborder un match aussi important? Jamais, sans doute, une finale

rouges de Liverpool.

Michel Platini, Zbigniew Boniek latin amorce au niveau des sélecétait fanché juste avant d'entrer dans la surface de réparation. L'arbitre accordait néanmoins un penalty transformé par Platini à la 58º minute. Il ne restait plus aux joueurs de la Juventus, expérts en la matière, qu'à préserver cet avantage en tirant un double rideau défensif pour contenir les vains assants des

gereux, adressé par Antonio victoire italienne après quinze ans Cabrini. Un peu contre le cours du d'hégémonie des équipes anglosaxonnes dans la Coupe d'Europe des clubs champions, aurait pu confirmer le renouveau du football l'Italie dans la Coupe du monde 1982 et de la France dans le championnat d'Europe 1984.

Paradoxalement, c'est au moment où la Juventus, sixième du champiomat d'Italie, paraissait sur le déclin, qu'elle remporte enfin sa première Coupe d'Europe des clubs champions. Battue deux ans plus tôt

En d'autres circonstances, cette en finale, à Athènes, avec dans ses rangs six vainqueurs de la Coupe du monde et ses deux étrangers, Boniek et Platini, elle avait perdu depuis Dino Zoff et Claudio Gentile. A Bruxelles, Boniek, Paolo Rossi et Marco Tardelli disputaient probaement leur dernier match mailiot rayé blanc et noir.

Des adieux qu'ils auront bien du mai à oublier tant ce match oil le football semblait avoir repris ses droits en fin de partie aura fait partager aux joueurs et aux spectateurs un profond sentiment de malaise.

GÉRARD ALBOUY.

### JUSTICE

### Le cas très spécial du « docteur » Alexandre

Michel Alexandre, trentequatre ans, n'était pas un charletan, ni même un adepte des médecines parallèles. Il était connu pour son sérieux. Des grands patrons des hôpitaux où îl a exercé ont apprécié son travail en évoquant « son grand dévousment, sa prudence et la précision de son diagnostic ». Pourtant, il était assis, le mercredi 29 mai, au banc des accusés de la seizième chambre corrections Paris pour y répondre des délits d'a exercice illégal de la médecine et usurpation du titre de médecin », commis entre 1979

Michel Alexandre est biologiste. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur. Il a préparé un certificat d'études spéciales de biologie humaine et obtenu des certificats d'anatomie. de pathologie, d'immunologie et de virologis. Mêlé aux étudients en médecine pendant ses cours, il s'identifia à eux en oubliant ou'il n'avait pas suivi la même fillère. Entretenant la confusion, il parvint à « exercer » à l'hôpital Saint-Louis où un professeur le recommanda pour un poste à l'hôpital Rothschild, C'est ca que les experts psychiatres ont nommé « un enchaînement d'ordre vocationnel ».

Pendant deux ans, il donna des consultations dans un service de gynécologie, rédigez des ces et pratiqua deux cents interruptions volontaires de grossesse que la justice lui reproche autourd'hui. Pour tout le monde, il était un médecin réputé pour son sérieux et même son

épouse le croyait diplômé de la faculté. Ce diplôme, l'administra-tion de l'hôpital le réclamait depuis longtemps. Aussi Michel Alexandre a-t-ii fini par photocopier le parchemin d'un ami afin de le maquiller d'un manière si naîve que la supercherie fut découverte. Le rêve s'écroule le 10 décembre 1982 : l'Assistance publique déposait une plainte et l'épouse demandait le

### Amour fou

Pour affronter les juges, Michel Alexandre avait cru bon d'absorber une forte dose de tranquillisants. D'une voix pâteuse, il a reconnu les faits avant d'écouter dans un brouil-lard, le réquisitoire de Mrs Georgette Benas, substitut du procureur de la République qui manda *« une longue peine* avec sursis et une lourde amende», mais le magistrat a surtout stigmatisé le comportement de l'Assistance publique et du corps médical coupables à ses yeux de « laisser-aller administra-

Le défenseur de M. Alexandre, Mª Marie-Carolina Frochot, souligna «l'amour fou de son client pour la médecine » en .demandant l'indulgence. « Ce n'est pas un escroc, il n'a tiré avcun bénéfice financier; il y a de vrais médecins qui font bien pire», déclara l'avocate.

Le tribunal rendra son jugement le 19 juin.

MARC PORTEY.

### A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

### M. Badinter : « une campagne de désinformation vise à déstabiliser la justice »

meteredi 29 mai a l'Assemblet nationale, à une question d'actualité de M. Jacques Godfrain (RPR, Aveyron) qui l'accusait de vouloir libérer « huit à dix mille petits

européenne n'a autant manqué d'intensité et de passion sur le ter-rain. Il a fallu attendre la trentième

Le garde des sceanx a reçu l'accu-Le garde des sceanx a reçu l'accusation comme un nouvel épisode
d'une « campagne de désinjormation» engagée, selon lui, par la
presse d'opposition. Il a relevé quelques titres et commentaires extraits
du Figaro et de France-Soir à la
suite du projet de loi sur la simplification des procédures pénales, qu'il
a présenté au conseil des ministres

M. Robert Badinter a martelé for-tement du plat de la main le pupitre du gouvernement en répondant, mercredi 29 mai à l'Assemblée la rue »).

M. Badiater a souligné que son projet ne pourrait être adopté par le Parlement que lors de la session d'autonne. « Il tend à donner aux magistrats des moyens leur permettant de mieux gérer la justice. Pour-quoi parle-t-on de la libération de huit à dix mille détenus? » Selon hii, cette « campagne de désinfor-mation vise à déstabiliser la justice en développant la peur (...). Je plains ceux qui, pour des raisons électorales, se transforment en marchands de peur et d'angoisse ».

### M. Jean-Marie Le Pen débouté de son action contre Thierry Le Luron

M. Jean-Marie Le Pen, président du Front national, a été débouté, le mercredi 29 mai, de l'action qu'il avait engagée en diffamation devant la première chambre du tribunal de Paris contre Thierry Le Luron et Antenne 2 pour des propos tenus par le fantaisiste, lors d'une émission de Michel Drucker distusée le 10 novembre 1984.

En parodiant la chanson de Serge Lama Souvenir, attention da Thierry Le Luron avait cité M. Le Pen en évoquant notamment une « légion de crâne rasés » et « les chemises noires et terminant par « tout ça, c'est du passé, Le Pen, je dirais même du reichausse ». Chacun des termes employés dans cette paradie était considéré par M. Le Pen comme portant atteinte à son homeur et à sa considération. Mais le tribunal note qu'il en serait ainsi « sous la plume du journaliste ou de l'écrivain dont le devoir est de vérifier l'exactitude des attaques

qu'il porte et de s'assurer de leur fondement ».

Les magistrats estiment que le

chansonnier ou le caricaturiste bénéficie traditionnellement d'une large tolérance dans l'appréciation des traits qu'il peut porter contre les hommes politiques ». Le tribu-nal constate : « Thierry Le Luron a repris, sur un mode parodique et en usant parfols de jeux de mots, cer-tains des thèmes qui sont générale-ment associés à Jean-Marie Le Pen ou à ses militants, mais ne lui a imputé aucun fait personnel concernant le rôle qu'il aurait pu jouer du temps du fascisme ou du nazisme puisqu'il est constant qu'il n'était paisqu'il est constant qu'il n'hous alors qu'un enfant; que, lors de l'émission litigieuse, ses traits n'ont pas seulement été dirigés contre cette personnalité mais également contre d'autres hommes politiques de la majorité ou de l'opposition, l'artiste manifestant ainsi un plura-lisme évident dans ses attaques ».

### **EDUCATION**

## Dix mille enseignants de la FEN défilent à Paris

A l'appet de la Fédération de l'éducation nationale (FEN), quelque dix mille enseignants out défilé, mercredi 29 mai, dans les rues de l'aris pour réclamer « des mayens pour le changement ». Selon M. Jacques Pommatan, secrétaire général de la FEN, qui estime les participants à vingt mille, il s'agit de « la manifestation syndicale la plus importante à l'aris depuis les luttes sur le dossier lalque ».

De loin, de très loin, ils sont venus. A l'image de ces trois institu-trices de l'Ande, ils out voyagé longuement en car ou en train pour être présents à la manifestation. « Dans notre département, des classes vont être fermées à la rentrée prochaine, explique une enseignante des Pyrénées-Orientales, alors nous devous agir pour nous opposer à cette dégradation du service public. D'un groupe à l'autre, dans le long cortège qui s'avance sous le soleil, le discours est le même. Les Vosgiens, béret et sac de montagne sur le dos, parient des zones sans

Venne des Côtes-du-Nord, Annie, jeune enseignante de collège, estime que « le gouvernement ne fait pas assez pour le système éducatif ». Adhérente du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES), elle est « montée » à Paris pour réciamer « des crédits pour l'école », afin, selon elle, d'améliorer la rentrée et de mieux payer les maîtres. Elle est contente de savoir que MM. André Lajoinie et Paul Lau-

· (Publicité) · FORMATION D'INTERPRÈTES DE CONFÉRENCE

Section portugaise: français et portugais obligatoires Admission: licence (éco, sciences-po, etc.) Dipl. délivré : DESS d'interprète de conférence Débouchés : CEE. Rémunération confortable inscriptions : ESIT,

Centre universitaire Daupl \_\_ 75116 Paris .

rent, membres du secrétariat du comité central du PCF, sont présents au premier rang du cortège. Elle approuve M. Guy Hermier, député communiste des Bouchesdu-Rhône, qui demandait à la même heure à l'Assemblée nationale d'adopter d'argence an collectif

. \_ 🚖

ξ.

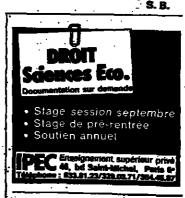

· (Publicité)

**ANGLAIS** COVENT GARDEN, LONDRES Débutents à élèves avancés

Cours longs at courts Nous nous occupons de Thébergement Sels - Collège Londres Agréé par le British Council 64-65 Long Acre London WCZE SJH (Anglet

Tel.: (44) 1-240 2581 Télex : 268312 Weacom Selecci 6 à 9 étudiants per classe COURS BEDIVIDUELS



15.4



### Les Italiens préfèrent oublier cette amère victoire

Rome. - « Qui voudra se souvenir de cette victoire? > C'est sur ces mots amers que s'est ouvert le journal radio de la RAI jeudi matin. L'Italie s'est réveillée d'un cauchemar et semble ne pas se résigner à l'irrémédiable dans ce qu'il a de plus

Combien d'Italiens qui, la veille, étaient devant leur poste de télévision pour partager les émotions du sport auront passé une nuit d'angoisse qui s'est achevée pour certains sur les larmes du deuil : un parent, un ami, ces tifosi partis pour Bruxelles dans un train de 2º classe, ne crieront plus ces « ale. ale » à la Juventus. Ces émigrés du Mezzogiorno, pertis dans les brumes du Nord pour trouver un travail, ne chercheront plus une revanche à leur situation dans l'euphorie du

Vers 20 h 30, à la fin des journaux télévisés, à peine avaient été diffusées les premières images du drame, accompagnées des commen-taires stupéfaits et indignés des journalistes présents, que les ministères, les organes de presse, l'ambassade d'Italie à Bruxelles, étajent assaillis de coups de téléphone de personnes affolées : quelle était l'identité des victimes ? Les journalistes de la RAI essayaient d'être rassurants : « Il est pour l'instant impossible d'appeler;

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the second second

Sept Market

Balling France Co.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Marie Commence

The second second

المنافقة المتواطنة

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

्या विद्यार प्रदेशकार के के कि

The state of the same of the

AND THE REAL PROPERTY.

and golden

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

The same of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the second

The second second

Enter the speak way

The Control of the Control

Samuel and the same and

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S The same of the same 

AND WATER TO SERVICE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF

man again to me

la alamatan eng

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

20

See in a line of the street of

The second second

TOTAL ST. C. C. C.

Vigilate a

De notre correspondant actuellement, personne ne peut sortir du stade, aussi vos parents ou amis ne peuvent se manifester. » En fin de soirée, un centre de renseignements était mis en place au ministère des affaires étrangères, où les coups de téléphone afflusient encore jeudi matin.

C'est sans enthousiasme, la voix blanche, que les commentateurs des deux chaînes de télévision qui retransmettaient le match en direct ont suivi une partie qui, placée sous le signe de la mort, devenait grotesque. « Une scène hallucinante », écrit l'un des envoyés spéciaux de Repubblica. M. Agnelli, président de la Fiat (dont dépend la Juventus), quitta le stade dès qu'il apprit l'ampleur du drame. « Nous avions honte, écrit un envoyé spécial de la Stampa, de devoir occuper les téléphones à dicter des articles, alors qu'à côté de nous des jeunes en larmes avec leurs chaussures blanche et noire (couleurs de la Juventus) voulaient appeler leur

La plupart des quotidiens critiquent la décision d'avoir quand même fait jouer ce match : « En 1985, l'ordre public requiert qu'après la tragédie on joue », écrit Il Manifesto. € Tragédie au stade », titre la Repubblica, qui commente : « Et puis, comme dens l'arène, on joue, a

La Stampa souligne la désorganisation du service de sécurité belge : « Il n'est pas admissible qu'une société démocratique ne sache pas contrôler les masses, mais au contraire les provoque par sa propre désorganisation, sa propre inconscience. » « A Bruxelles, poursuit le quotidien de Turin, les morts sont tombés au nom d'une

### Scènes de liesse à Turin

Le but marqué par la Juventus a provoqué à Turin des scènes de liesse qualifiées d' « inopportunes » par le maire. Des manifestations bien différentes, en effet, de celles, belles et importantes, qui avaient marqué la victoire de l'Italie à la Coupe du monde en 1982.

Les tifosi italiens ne sont sans doute pas des anges, et l'histoire du Calcio n'est pas exempte de scènes de violence. Mais jamais elle n'avait atteint une telle extrémité. Les journaux, tout en soulignant la «sauvagerie» dont sont coutumiers les Anglais, n'en critiquent pas moins les déchaînement des supporters italiens. « Un football comme cela, ce n'est pas possible », écrit la Repub-

PHILIPPE PONS.

### LE MATCH N'A PAS ÉTÉ DIFFUSÉ PAR LA TÉLÉVISION ALLEMANDE

(De notre correspondant) Bonn. - Les téléspectateurs ouest-allemands ont été privés. mercredi soir, du match Liverpool-Juventus. La chaîne de télévision ARD, qui en assurait la retransmission, a pris la décision d'arrêter sa diffusion au moment du coup d'envoi. On ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé, ont estimé les responsables. Les deux chaînes de télévision allemandes ont, en revanche, diffusé au cours de leurs journaux de fin de soirée, les images de la bousculade tragique et immédiatement tenté d'organiser un débat sur le problème du vandalisme des stades.

Les spécialistes de la police allemande se refusent à critiquer la conduite de leurs collègues belges, estimant que ce genre de tragédie pourrait se passer n'importe où. La RFA a ellemême connu, il y a deux ans, un début de contagion qui semble avoir été, pour le moment, enrayé. Des précautions extraordinaires avaient dû être prises à Berlin-Ouest pour un match RFA-Turquie, que des groupes néonazis avaient voulu perturber pour marquer leur hostilité à la présence de travailleurs immigrés turcs en Allemagne fédérale.

### Les réactions des milieux sportifs

président de l'Union européenne des associations de football (UEFA) : - Je suis littéralement catastrophé par ce qui s'est passé ce soir à Bruxelles. S'il y a eu des incidents. c'est parce que des places ont été vendues à des spectateurs belges qui les ont eux-mêmes revendues à des supporters italiens qui se sont retrouvés mêlés à des supporters de Liverpool ou dans une tribune jouxtant celle des Anglais, alors qu'il avait été bien prévu de séparer les deux camps. Trois commissaires de l'UEFA vont rester à Bruxelles et, en liaison avec les autorités locales. vont mener une enquête très approfondie visant à établir les responsabilités réelles afin que nous puissions prendre les mesures qui s'imposent. Ce qui s'est passé ce soir n'est peut-être pas la mort de la Coupe d'Europe, mais en tout cas une immense défaite pour le foot-ball. Le président de l'UEFA a, d'autre part, évoqué une possible suspension des clubs anglais dans les coupes européennes qui pourrait être étudiée avant le tirage au sort des compétitions, prévu à la mi-

• M. JUAN ANTONIO SAMA-RANCH, président du Comité international olympique : • Ce qui s'est passé mercredi à Bruxelles est une des pages les plus tristes et alarmantes de l'histoire du sport et du football en particulier. Le sacrifice de tant de vies innocentes doit être une contribution au futur du sport. (...) Bruxelles doit être la fin

 M. JACQUES GEORGES, d'une étape. En tant que président résident de l'Union européenne des du Comité international olympique, je dois dire que si les lamentations sont très louables, il faut avant tout des solutions. Celles-ci doivent venir des gouvernements. Je suis sur que cela se fera, mais si ce n'était pas le cas, nous remettrions en question le futur du sportspectacle. •

> • MICHEL PLATINI : • Nous avons été mis au courant de tous les événements tragiques qui se déroulaient dans les tribunes, et honnétement, je pensais que nous ne jouerions pas. Une fois sur le terrain. nous sommes entrés dans le match et avons progressivement oublié. Mais quelques minutes après le coup de sifflet final, nous revenions bien vite à la réalité. Ce soir, malgré la victoire, je suis un homme triste. Pour le football, j'ai mal à mon cœur. -

> JEAN-MICHEL FOURNET-FAYARD, président de la Fédération française de football : - Il est absolument insupportable de continuer à admettre ces hordes anglaises sur les terrains de football. Je crois que la question de l'interdiction des clubs britanniques doit être posée très sérieusement. Dans les semaines à venir, si on me le proposait, je refuserais d'accueillir une équipe anglaise.

- J'ai eu honte pour le peuple anglais. Ce n'est pas possible de voir des choses comme ça. C'est de la barbarie à l'état pur.

## « La honte et le déshonneur »

(Suite de la première page.)

En revanche, il n'a pas manqué de mettre aussitôt en doute, de manière à peine voilée, la compétence des autorités belges qui semblent, selon lui, n'avoir pas pris assez de précautions pour prévenir des inci-dents qu'il estimait prévisibles. Il a souliené avoir « averti » les organisateurs, la semaine dernière, de son · inquiétude - devant ce qu'il considère comme des • anomalies préoccupantes » : ontre la vente de faux billets, un contrôle insuffisamplaces, qui a facilité une trop grande promiscuité entre supporters rivaux.

Plusieurs journaux, essayant d'analyser les causes de la bousculade provoquée par les spectateurs venus d'Angleterre, indiquent que beaucoup de ces derniers étaient - comme d'habitude - en état d'ivresse, tout en ajoutant, à l'instar de M. Macfarlane, que l'on n'aurait pas dû laisser se mélanger supporters de Liverpool et de la Juventus dans une partie du stade, là où la catastrophe s'est produite.

M. Macfarlane a profité de ces remarques pour prôner l'une des recommandations de la commission d'érude créée en Grande-Bretague. sous son égide, il y a plus d'un an et demi, et dont on attend toujours les conclusions définitives : l'isolement total de chaque groupe de supporters dans le stade et aux abords, non seulement à l'aide de barrières et de cloisons, mais encore avec le déploiement de cordons de police pour séparer les adversaires éventuels.

Bien qu'il déplore le surcroît de nen qu'u deprore se surcroit de travail demandé aux forces de l'or-dre, le secrétaire général de la fé-dération de la police, qui partici-pait à un débat télévisé en présence du ministre, a reconnu que de pareilles dispositions ont fait leurs preuves ces derniers mois sur quelques stades anglais « quand elles pouvaient être prises... » M. Macfarlane a indiqué que cette séparation systématique réclamait surtout l'instauration de clubs de supporters qui auraient le monopole de la distribu-tion des places avant un déplacement. M. Macfariane estime désormais « dangereuse » la vente de billets aux « visiteurs » le jour même de la rencontre, comme cela était encore le cas à Bruxelles. Cette répartition préalable devrait permettre un meilleur contrôle et constituer une dissuasion contre les

« urublions ». Un porte-parole du conseil municipal de Liverpool a certes blame - séverement l'attitude des « fans » de l'équipe locale en Belgique, mais il a, lui aussi, critiqué la façon dont la police bruxel-loise s'est comportée. Il fait observer que, contrairement à ce qui ctait prévu, les policiers belges ne sont pas venus en nombre, bien avant le début du match, s'interposer dans les gradins entre partisans de Liverpool et de la Juventus.

Pour sa part, un député (travailliste) de la circonscription de Liverpool, M. Rob Kilroy-Silk, a quelque peu surpris les téléspectateurs, qui venaient de voir les images du drame, en accusant les supporters italiens de s'être livrés d'abord à des - provocations horri-bles - à l'égard de leurs voisins anglais et, ensuite, d'avoir été les principaux responsables » des affrontements avec la police » en se faisant passer pour des fans de Liverpool dont ils avaient récupéré les insignes sur le champ de ba-

Le spectacle du drame de Bruxelles a d'autant plus choqué les Britanniques que le voyage des supporters de Liverpool (onze mille environ, selon diverses éva-Iuations) semblait avoir bien commencé. Le matin, au passage à Douvres, les envoyés spéciaux de la radio et de la télévision s'étaient plu à constater que, dans l'ensem-ble, cette foule • avait su se tenir . li est vrai qu'une surveillance exceptionnelle avait été décidée. Des policiers en uniforme et en civil avaient été placés dans chaque voiture de tous les trains en provenance de Liverpool, et la consommation d'alcool y avait été

Cette surveillance en dit long sur les craintes des autorités britennique malgré la relative « bonne réputation - dont jouissait jusqu'alors le club de Liverpool et ses « fans ». En vingt-deux ans de compétitions européennes, ce club, l'un des plus titré d'Angleterre, se vantait par rapport aux autres de n'avoir pas défrayé la chronique pour de tristes exploits extrasportifs devenus aux yeux de toute l'Europe une spécialité des Britan-

### Un longue liste de violences

Bien sûr, on ne prête qu'aux riches. Les Britanniques s'en plaignent en indiquant que la mésiance qu'ils suscitent est un facteur de tension supplémentaire, mais ils admettent volontiers que, de cette violence, leur pays est incontestablement le plus grand exportateur. L'histoire de ces quinze dernières années est pour eux accabiante.

En 1972, les Glasgow Rangers

sont exclus des rencontres européennes après des échauffourées à Barcelone. En 1975, c'est au tour de Leeds d'être ainsi sanctionné pendant quatre ans, pour les mêmes raisons, après une finale à Paris. En 1981, les Suisses font la connaissance des « hooligans » (voyous) anglais, qui, douze mois plus tard, à Bruxelles déjà, laissent un souvenir dévastateur lors d'une reacontre Aston Villa-Anderlecht. En jain, la même année, lors des championnats du monde, un Angleterre-France à Bilbao s'accompagne de bagarres dans les tri-bunes et de l'écroulement d'une

clôture qui blesse plusieurs specta-

1982 marque une escalade. En septembre, Danemark-Angleterre à Copenhague, les - hooligans - lan-cent des grenades fumigènes sur le terrain. Le jeu est arrêté mais les ravages vont se répandre ensuite dans toute la ville. Le gouvernement de Mm Thatcher, avouant sa « honte », est obligé de présenter ses premières excuses officielles et propose des réparations. Il devra recommencer, en novembre 1983, quand Luxembourg est pendant ente-six heures le théâtre de véritables scènes d'émeutes qui mobilisent la moitié des forces armées du Grand-Duché.

Voici un an à Bruxelles encore. des supporters de Tottenham sèment la terreur dans les rues. Deux cents personnes sont arrêtées. Plus grave : un restaurateur, excédé par les dégâts causés, blesse mortellement d'un coup de seu un jeune Anglais. De retour chez eux, les supporters britanniques déclarent ne pas comprendre l'hostilité dont ils ont fait l'objet et parlent de - provocations -, notamment de la part de la police belge.

Quelques semaines auparavant, ils ont fait le même reproche aux CRS français qui sont intervenus contre eux au Parc des Princes. jeunes Britanniques ne sont pas habitués aux coups de matraques, que les policiers anglais n'utilisent qu'en dernier ressort et à de très rares occasions. Cette année, enfin, le Celtic de Glasgow a été sanctionné parce que, sur son stade, des spectateurs out agressé les joueurs du Rapid de Vienne.

Les cas de violence se sont mul-

tipliés et aggravés sur les stades de Grande-Bretagne tout au long de la saison qui s'achève. On a vu pour première fois, sur une pelouse de football, des policiers à cheval charger la foule des - hooligans -. On a vu le président du club de Chelsea inaugurer one immense clôture électrifiée pour contenir un public qui s'est particulièrement distingué par ses exactions (la mise sous tension a toutefois été interdite). Et puis, le 11 mai, c'était le désastre de Bradford, où cinquante-trois personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'une tribune. Le même jour, à la même heure, sur un stade de Birmingham, un adolescent était tué dans les gradins par l'effondrement d'un mur, qui avait été provoqué par un mouvement de la foule effrayée par une bataille rangée entre supporters adverses.

M= Thatcher, qui avait déjà créé un · état-major d'urgence » pour tenter de hâter l'interminable travail de diverses commissions d'étude ou d'enquête, a fait présenter quelques jours plus tard, à la Chambre des communes, un avantprojet d'amendement de la législation sur l'ordre public. Ce document concerne particulièrement les manifestations sportives, où la vente d'alcool devrait être interdite

(comme en Ecossa) et les désordres punis de peines plus sévères (le Monde du 18 mai). Un tribunal de Londres a déjà estimé nécessaire de se montrer plus répressif et de faire exemple en condamnant le 21 mai vingt-cinq «hooligans» à des peines allant de cinq mois à cinq ans d'emprisonne-

Cette affaire a paru assez révé-

latrice du phénomène qui affecte le football britannique – et non pas d'autres sports comme le rugby. Ces jeunes - n'appartenant pas, tant s'en faut, aux milieux les plus défavorisés et qui possédaient nour la plunart un bon emploi agissaient en bande très organisée montait ses « coups » comme des raids de commandos. Ils n'avaient d'autre but que de mettre la pagaille et pour cela de trouver prétexte, un terrain favorable. Le football, qui déchaîne les passions et attire une assistance dont on a peine, en France à imaginer nombre, se prétait à leurs ex-

Au début des années 60, leurs aînés profitaient pour se • défouler » des affontements réguliers sur les plages entre « tribus » rivales selon leur mode, (Mods contre Rockers). Ces grandes batailles, qui prenaient des allures de tournoi, ont eu lieu ensuite dans les rassemblements de musique pop. Depuis dix ans, ce sont les matches de football qui deviennent le théàtre de ces défoulements auxquels on se prépare longtemps à l'avance.

Pour arrêter ce phénomène presque traditionnel dans la société britannique et qui se distingue par son apparente gratuité, il n'y a guère de solution miracle, même pour un gouvernement qui se veut olus que d'autres le défenseur de la loi et l'ordre. Un ancien joueur de Liverpool l'a dit mercredi soir en ajoutant que le choix des re-mèdes est en Angleterre plus délicat qu'ailleurs : - Je crois, a-t-il dit, que l'on n'est pas encore, ici, disposé à admettre le comportement musclé qui est celui de la police dans d'autres pays. - C'est aussi une question de tradition et de consensus - pour la majorité des Britanniques, qui restent attachés au respect d'une police d'ordinaire désarmée.

FRANCIS CORNU.

### Précision **TOUS LES VÉLOMOTEURS** ME SONT PAS DES MOBYLETTES

Dans un article paru le 21 février 1985, sous le titre - Touche pas à mon pote. Des antiracistes s'affichent », nous avons fait usage du terme Mobylette.

La société MBK Industrie Société nouvelle Motobécane nous prie de préciser que ce terme est une marque déposée et enregistrée à son nom et ne peut être, en conséquence,

### Les commentaires de la presse parisienne

La tragédie du stade du Heysel à Bruxelles fait, ce jeudi 30 mai, la une de toute la presse parisienne.

· Le football assassinë ·, titre l'Equipe. Si le football devient cela, écrit le quotidien sportif, qu'il crève. Et si le peuple anglais accepte qu'une horde de dégénérés salissent son nom, son drapeau et sa tradition, honte à lui. Honte aussi à la police et à l'Union belges, incapables, malgré les exemples et les avertissements, de prévoir et de contrôler un événement qualifié dérisoirement de sête du football. -

Pour sa part, Max Clos, dans le Figaro, souligne que - des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants meurent et souffrent au Liban et sur les bateaux des «boat people» en Asie, des milliers meurent de privation au Bangladesh et en Ethiopie. Ceux-là aussi sont victimes de la folie humaine. Ce n'est pas non plus acceptable. Mais enfin. à Bruxelles. il s'agissait de football. De football! Comment dans ce monde est-il possible d'ajouter un carnage aussi stupide à tous les massacres que connaît cette Terre? Des jeunes sans règles, sans loi, sans ordre. Une police sans chefs, sans motivation, sans courage.

 LE PAPE s'est retiré mercredi soir dans sa chapelle privée du Vatican pour prier pour les victimes. Des événements de ce genre nous laissent pantois et horrifiés, surtout si l'on songe que le sport devrait être un lieu de rencontre et d'émulation humaine, un moyen de fraternité -, a déclaré Joaquin Navarro, le porte-parole du Vatican.

• M. MARTENS, premier ministre belge, dans un communiqué. « s'interroge très sérieusement sur l'autorisation qu'il conviendrait encore de donner à l'organisation de matches auxquels participeraient des équipes britanniques -. Il souligne que - toutes les mesures avaient été prises - pour prévenir les incidents - en fonction des risques présumés et des expériences antérieures . Le service d'ordre. précise-t-il, mobilisait plus de mille hommes. M. Martens a, d'autre part, adressé un télégramme de condoléances au président du conseil italien. M. Bettino Craxi.

Une image consternante de ce qu'est en train de devenir l'Occi-

Dans l'Humanité, Claude Marchand s'interroge sur les racines du mal : - Toutes les études faites depuis l'ont montré. En 1970, par exemple, 70 % des fauteurs de troubles conduits aux postes de police étaient des ouvriers peu ou pas spé-cialisés, dont 10 % au chômage. [... | Près de 1,5 millions de jeunes - presque le quart des jeunes de moins de vingt cinq ans aptes à travailler - sont aujourd'hui condamnés au chômage, à dire « No future .. Pas d'avenir. Bien sur cela n'excuse pas ces déhordements de violence, ces agressions sanglantes, mais cela peut en grande partie les expliquer... -

### Dans les journaux britanniques

Le Sun, quotidien à grand tirage. titre : . Les brutes de Liverpool ont provoqué le bain de sang . Le Daily Mirror parle du terrain bruxellois comme d'un • champ de la mort - Le Daily Express qualifie le comportement des - hooligans de - honte finale -. Le Times met en cause les autorités européennes du football qui - se sont une nouvelle fois esquivées - face au problème de la violence dans les stades. Le Guardian estime que • le sport le plus populaire du monde est désormais en danger de mort -, et souligne que les policiers bruxellois · n'ont rien appris de leurs collègues néerlandais -, qui avaient fait un excellent travail avec les supporters d'Everton, il y a deux semaines à Rotterdam, à l'occasion de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe.

Le Daily Telegraph écrit que l'Union européenne de football - ferait mieux d'en finir avec toutes ces compétitions pour que la paix revienne dans les villes d'Europe «. Le Daily Mail, enfin, réclame l'interdiction des compétitions européennes pour tous les clubs bri-



Planant : huit avions en papier à faire vous-même.

17 F EN VENTE PARTOUT

### **TENNIS**



### Les Internationaux de France

Enfants des écoles sur les gradins. Enfant de la belle sur les courts. C'était la fête des jeunes mercredi 29 mai à Roland-Garros. Avec de bonnes surprises : deux petites Françaises. et Corinne Calmette. se sont qualifiées pour le troisième tour aux dépens. l'une, de l'Américaine Pam Casale. l'autre, de l'Australies Ann Minter. Avec les dures réalités : l'espoir allemand Boris Becker, trop brouillon. a été sorti de la cour des grands per un ancien enfant prodige, le Suédois Mats Wilander. Avec beaucoup de talent succi · McEnroe, Noch, Lecont

et Gomez ont été

comme en démonstration

pour leur deuxième tour.

### Le mur de Chérubin

Boris Becker est un joli bébé.

Chérubin, la massue. Ce jeune pro-dige, rose et rosse, hercule qu'on imagine nourri au bon lait des vaches tyroliennes, ne tutoie pas la balle. Il la tyrannise, il la réforme, il la déforme. Dix-sept ans à peine, déjà un prénom sur le circuit et même, débat de la gloire, un surnom évocateur, limpide : Boum Boum.

Boum Boum Boris ne cause pas. Il cogne. Un surdoué de la matraque, mais pas seulement de cela. Il joue bien, il joue vite. Il va bien, il va vite. Et pour peu que cela se confirme, s'il ne s'arrache pas un coude à ainsi vouloir les servir frappés, cet Allemand ira loin.

Voilà pourquoi on attendait avec curiosité, pour le plaisir et le savoir, l'épreuve du feu : un match entre le flamboyant Becker et le célèbre éteigneur d'incendie, Mais Wilander. A dix-sept ans, se faire un surnom, c'est bien. Se faire un nom, c'était mieux. Le Suédois Wilander, quand il gagna à Roland-Garros en 1982,

La curiosité est toujours punie. En une heure trente cinq et trois petits sets secs (6-3, 6-2, 6-1), Mats Wilander a renvoyé le jeune Germain à ses études. Trop petit, mon ami, pour jouer avec « Mad » Mats.

Rose à l'entrée, homard halluciné à la sortie, Boris Becker avait pourtant donné tout ce qu'il avait dans sa solide carcasse pour conjurer le sort. Rien à faire. Malgré une résistance acharnée, malgré quelques superbes points, notamment dans les deux premiers sets, Boum Boum aura en an insoluble problème. On peut frapper, cogner, à bras redoublés dans un mur, le mur ne tombe pas le

Et Mats Wilander, dont la rumeur annonçait avec cette gour-mandise malveillante qu'il n'était plus tout à fait le même, un peu las, empêtré dans une mutation entre nis d'attente et tennis spectacle, nous est revenu à l'identique : miné-

La rumeur, l'erreur, tiennent peut-être à une confusion, à une mémoire mal effacée. Wilander n'est pas Borg. Il fandra bien un jour que cela se sache. Il ne joue très bien que quand il joue très gros. Les tournois de seconde zone, le circuit, la chasse aux dollars, l'obsession du sement, la place du monarque,

Mais Wilander ac vent pas être dévoré. Il le dit. Et on le croit. Mais s'il affecte un air de profond emui. ou de distance, pour les tournois de semaine, gare alors à ceux du dimanche, du grand chelem. Ce Suédois est, en somme, un postier d'élite: il expédie les matches à sa guise, tarif normal, tarif express.

A Roland-Garros, chacun aujourd'hui est déjà affranchi: Mats Wilander est venu pour gagner. Mieux vaudra être très fort pour l'en empêcher. A ses chères études, Boum Boum.

A sese chères études aussi, une Française, Emmanuelle Derly, quinze ans. Cette toute jeune fille avait, en catimini, fait son bonheur. Et son malheur. Son bonheur en gagnant lundi, jour d'ouverture, son match contre Joe Durie, trentehuitième iquense mondiale, finaliste à Roland-Garros et numéro un en son pays, l'Angleterre, Son malbeur parce que l'exploit a sans aucun doute fait plus de bruit à Douvres qu'à Calais. Il fallait réparer. Hélas, les lauriers, ce mercredi, étaient coupés, comme les gambettes d'Emmanuelle Derly. La cadette française (-30) au classement n'a pas tenu le choc contre une de ces solides joueuses américaines que la Californie produit à la chaîne, Terry Phelps, trente-quatrième mondiale.

La défaite fut nette (3-6, 2-6). Une petite heure pour révéler tout ce qu'Emmanuelle Derly a encore à apprendre, service et revers compris. Il n'empêche. Les lauriers manqués du lundi ne sauraient être couron d'enterrement le mercredi. Elle a bien du talent, cette cadette, et déjà un fameux coup droit.

A vos chères études, tous. Ce merredi qui était la journée des sco-laires, l'open d'enfance en somme, Roland-Garros et ses géraniums livrés aux gamins, comment ne pas le finir sur le court n° 1? Là officiait un gamin suédois, Kent Carlsson. Dix-huit ans à peine et pourtant ravagé de tics et déjà perclus de douleurs. Le jeune Kent est un cas, un agité du court. Il ne sautille pas sur la terre battue. Il y tressaute comme branché sur la force. Avant de servir, il fait rebondir la balle vingt fois, trente fois. Quand il lifte - car il lifte comme un malade on

sont des notions qui dévorent un comme grand-papa Borg, - c'est avec des barrissements d'éléphan-

Toutes choses, les ties, les tre tements, les barrissements, qui col-leut mai avec un physique de page. Le page Carisson, vainqueur en 1984 du tournoi juniors, a pris une sévère correction (2-6, 4-6, 1-6). En face, il y avait un monstre, c'est-à-dire un homme, l'Equatorien Andreas Gomez, Andreas Gomez n'a pas fait que succéder au célèbre Victor Pecci dans le rôle du beau ténébreux. Il est fort, très fort. Trop fort pour une chère tête blonde. Exit Carlsson. Il est sorti, du court des grands, aussi blanc que Boum Boum

Comme quoi les déroutes adolé centes n'ont pas de couleur. PIERRE GEORGES.

### Les petites « sauvages »

C'est bien comm. Les enfants sont cruels. Et spécialement ceux qui envahissent Roland-Garros chaque envahissent Roland-Garros Chaque premier mercredi des Internatio-naux de France. Ils n'ont aucaine pitié pour leurs idoles; si, par mal-neur, elles commentaires tombeur des leurs commentaires tombeur des gradins comme des course de vielle gradins comme des coups de règle sur les doigts de cancres.

on sait moins que la jeune génération des joueuses françaises use sur le court de la même insolènce. Au point de faire tomber, hier, après trois manches sévères, deux joueuses chevronnées. L'Américaine Pam chevronnées. L'Américaine Pam Casale, vingt et un ans, tête de série nº 16, a été éliminée par la Tropé-zienne Nathalie Tauziat, à peune dix-sept ans; l'Australienne Anne Minter, vingt-deux ans, quarantième jouense mondiale, a été battue par la Bordelaise Corine Calmette, seize

Une belle surprise. Et un besu remue-ménage du côté de l'Associa-tion des joueuses professionnelles (WTA). Ces dames qui se flatte d'avoir mis en mémoire, dans son ordinateur, le mondre détail sur la plus humble des frappeuses de balle du circuit professionnel. Mais un simple chiffre – 222° – résumait la simation de Tauziat. Sur la seconde.

Il n'était pas facile pour la WTA Il n'était pas facile pour la WTA de prévoir que ces deux « petites sauvages » allaient se qualifier pour le troisième tour de la levée française du grand chelem. Sauvages, parce qu'elles ne devaient d'avoir été inscrites dans le tableau final qu'au droit que chaque organisateur de tournoi se réserve d'inviter (wild eard, « carte sauvage » en français), quelques joueurs. En l'occurrence, le choix de la Fédération française n'a rien eu de subjectif : il s'agissait de donner à deux jeunes l'occasion de s'aguerrir. Sauvages aussi parce que s'aguerrir. Sauvages aussi parce que leur tennis qui « décoiffe » a dépassé les espérances. Elles ont des styles très différents. Tauziat aime monter au filet. Calmette préfère rester sur la ligne de fond. Mais elles ont saisi leur chance avec le même culot. Elles sont maintenant bien mises en

fiches par l'ordinateur. Nathalie s'entraîne dans un club privé tropézien, sous la houlette de Régis de Camaret. Elle a arrêté ses études. Son père est directeur de société. Corinne fait partie des espoirs fédéraux de l'INSEP, dirigés par Jean-Pierre Chombart. Elle tient beaucoup à passer le baccalauréat. Son père est un ancien rugbyman. La Tropézienne est une battante qui espère gagner rapidement assez d'argent pour ne plus dépendre financièrement de sa famille. La Bordelaise est une inquiète qui a souvent du mal à terminer les points. Deux filles, deux tempéraments,

Leur expérience du « grand bain » était réduite à une tournée d'un mois sur un circuit satellite américain au début de l'année et, de plus, pour Tauziat, à un match cau-chemar contre la championne du monde Navratilova l'an dernier. Adolescentes, elles sont devenues par leur victoire les héroïnes de cette journée des enfants. Elles ont fait presque en même temps la décon-verte du succès et de la salle d'interviews. Elles n'ont pas paru grisées pour antant. Elles savaient bien que le plus dur reste à faire.

ALAIN BIRAUDO.

### Les résultats du mercredi 29 mai

SIMPLES MESSIETIES

(Descrième tour.)

Premier quart de tableau. — Hocevar (Brésil, 132), b. Warneke (EU, 277), 6-1, 4-6, 7-5, 6-4; Sundatröm (Suède, 13) h. Flur (EU, 95), 6-1, 2-6, 6-4, 6-2; Arrese (Esp., 136) b. Ostoja (Yong., 138), 7-5, 6-4, 6-2; Taroczy (Hongrie, 46) b. Vajda (Tchéc., 103), 4-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-4; Gildemeister (Chili, 94) b. Zwoginovic (Yong., 95), 5-7, 7-6, 6-3, 7-5; McEarce (EU, 1)-b. Segarceanu (Roum., 188), 6-2, 6-4, 6-4; Youl (Anstr., 193) b. Bengoechea (Arg., 71), 2-6, 7-5, 7-6, 1-6, 7-5. (Devoilème tour.)

(Deuxième tour.) (Deuxième tour.)

Deuxième quart du tableau, - Wilander (Suède, 4) b. Becker (RFA, 30) 6-3, 6-2, 6-1; Cahill (Austr., 268) b. Cassidy (EU, 86), 6-0, 6-1, 6-2; Lacoste (Fr., 43) b. Portes (Fr., 186), 6-2, 6-1, 6-3; Sanchez (Esp., 137) b. Van Boeckel (PB, 150) 6-1, 6-1,6-4; Nonk (Fr., 11) b. Schapers (PB, 119), 6-1,6-1,6-4; Smid (Tch., 16) b. Arguello (Arg., 88), 6-4, 3-6, 6-1, 6-1, 6-4; Clerc (Arg., 22) b. Ganzabal (Arg. 75), 6-3, 6-3, 6-3; Gomez (Rqu., 5) b. Carisson (Saède, 136), 6-2, 6-4, 6-1; Nyström (Suède, 9)-De Palmer (EU, 87), 3-6, 1-6, 7-6, 6-3, 3-3, interrompu par la mit.

> SIMPLES DAMES (Deuxième tour.)

Premier quart du tableau. — C. Tanvier (Fr., 30) b. K. Sands (EU, 137), 64, 64; K. Horvath (EU, 25) b. P. Kepellon (RFA, 96), 7-6, 6-1; C. Joliusaint (Saine, 61) b. H. Sakuva (Tch. 5), 2-6, 6-3, 6-6; A.-M. Cecchini (R.

50) b. C. Karlsson (Suède, 46), 6-0, 6-1; T. Schener-Larsen (Dan., 60), b. B. Herr (EU, 54), 6-3, 6-1;

B. Herr (EU, 54), 6-3, 6-1;

Deuxième quart du tableau. —

E. Mandiliova (Tch., 3) b. E. Burgin
(EU. 2-6, 6-4, 7-5; S. Hamika (RFA, 22) b. C. Benjamin (EU, 38), 6-0, 6-1.

Troinième quart du tableau. — G. Sebatini (Arg., 17) b. P. Barg (EU), 6-0, 6-2; M.-C. Calleja (Fr., 128) b. A. Holikova (Tch.), 6-2, 4-6, 6-3; I. Casto (RFA, 129) b. N. Herreman (Fr., 130), 6-4, 6-2; A. White (EU, 69) b. C. Suire (Fr., 111), 6-0, 7-6; M. Maleova (Bulg., 4) b. P. Delhees-Janch (Suisso, 47), 6-1, 6-2; C. Calmette (Fr.) b. A. Minter (Austr., 41), 6-1, 6-4; R. Fairbank (Afr. S., 34) b. Z. Garrison (EU, 7), 7-6, 2-6, 13-11; R. Gadusek (EU, 8) b. A. Jaeger (EU), 6-1, 6-1.

Ouatrième quart du tableau. —

6-1, 6-1.

Quatribase quart in tableau.

A. Kanellopoulo (Grèce, 75) b.

L. Arraya-Gildomeister (Pérou, 38),
6-3, 6-4; G. Dinn (Tch., 192) b. V. Nelson (EU, 76), 4-6, 7-6, 6-2; T. Pheira (EU, 36) b. E. Derby (Fr.), 6-3, 6-2;
11. S. Graf (RFA, 14) b. G. Kim (EU, 77), 6-0, 6-4; 2. C. Evert-Lloyd (EU, 2) b. L. Bonder (EU, 24), 7-5, 6-3; 8. C. Besset (Can, 12) b. J. Mundel (Afr.-Sad, 147), 6-3, 6-3; N. Tanziat (Fr., 220) b. 16. P. Casale (EU, 21), 6-7, 7-6, 6-2; B. Bunge (RFA, 21) b. L. McNeil (EU, 78), 6-1, 6-1.

Les classements des joueurs et joueuses qui figurent entre parenthèses sont centr, qui ont été communiqués par l'ATP et la VITA en débût de semaine.

## Et vous pensiez que le Groupe Agusta ne faisait que des hélicoptères.

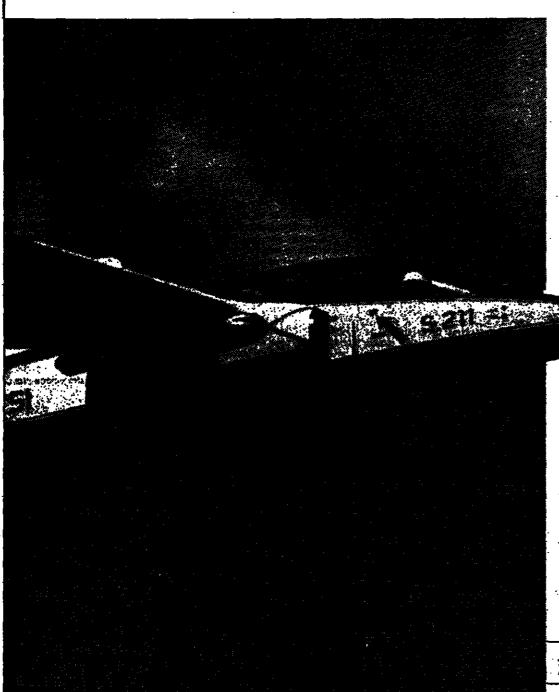

Pour beaucoup, le nom Agusta est synonyme d'hélicoptères et non sans raisons: la technologie du Groupe produit aujourd'hui certains parmi les meilleurs hélicoptères du monde. Des appareils comme le Al09, le supersophistiqué hélicoptère multimission Al29 ou le poids-moyen EH101, présentement développé en collaboration avec un fabricant anglais de premier ordre en Angleterre. Et ceci n'est qu'une partie de l'histoire du Groupe Agusta, car sa production s'étend aujourd'hui sur trois divisions: hélicoptères, avions et systèmes, Cette structure, mise en place par le nouveau management du Groupe au début des années 80, est étudiée pour contrôler les énormes ressources technologiques des compagnies membres du Groupe, pour

concentrer et rationaliser l'expérience de deux mille techniciens et chercheurs. Les produits des trois divisions du Groupe couvrent virtuellement tout le champ aéronautique. La Division des Systèmes a mis au

point des simulateurs de vol et des systèmes de vol sans visibilité extrêmement sophistiqués, des headup displays et d'autres systèmes à applications autant militaires que

civiles, sans parler de sa position de leader en photogrammétrie. La Division Aviation a appliqué une technologie de pointe à la production d'appareils comme le jet d'entraînement

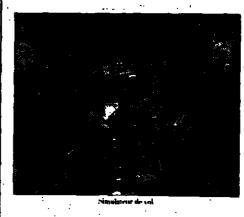

S2II, l'élégant et puissant jet léger C22J ou le robuste turbo/propulseur Canguro. De tels produits ont assuré au Groupe Agusta une place significative dans le monde de l'aviation.

Beaucoup d'entre eux représentent la transposition de l'expérience acquise set des projets militaires à la production civile.

Tous représentent l'engagement du Groupe Agusta à repousser toujours plus loin les limites de la technologie aérienne.

Cruppo Agusta, Via Caldera 21, Milano. Tel. 02/452751. Telex 333280.



Les peutes e seuve

des herbreiten

a de la como

••• LE MONDE - Vendredi 31 mai 1985 - Page 15

1850-1980: avec "Le vent du soir" commence près d'un siècle et demi de roman. Un théâtre grand de cinq continents où l'histoire galope et les destinées se nouent.

JEAN D'ORMESSON: "LE VENT DU SOIR."
ROMAN. ÉDITIONS JEAN-CLAUDE LATTÈS.



Come

## Un nouveau musée sur un plateau

talt son soutien financier à un programme de réa-ménagement du Centre Georges-Pompidou proposé aux activités culturelles et artistiques en gagnant sous les auvents nord et sud, en récupérant aussi le premier étage par l'envoi des services administratifs

Tour de passe-passe, magie, pent- visant plus tant à combier les chose qu'on n'attendait pas, qu'on n'osait même pas imaginer : la réalisation, à l'intérieur du Centre Georges-Pompidou, d'un vrai musée avec de vraies salles, de vrais murs, d'art contemporain. de vraies cimaises bien éclairées...

Un musée comme on les aime aujourd'hui, et comme on risque de les aimer encore un bon bout de temps, parce qu'il est de coupe sobre ssique. Un musée suspendu entre ciel et terre, avec vue imprenable à la fois sur Paris et sur les œuvres qu'il contient (il fallait le faire); qui est en passe de devenir un des plus beaux musées d'art moderne du monde, sinon le plus beau. De quoi être fier. De quoi saluer ceux qui l'out pensé : Dominique Bozo, son directeur, et l'équipe des conservateurs, dès 1982, pour le contenu; Gae Aulenti, l'architecte italienne également chargée de la conception du Musée d'Orsay, dont l'intervention pour le contenant, au quatrième étage, est tout simplement géniale : modeste et comme il faut, qui dirige le regard sur l'art sans interférences de l'architecture.

Ce n'était pas le cas avant. On se souvient des cimaises mobiles de différentes hauteurs qui réencadraient les tableaux sans les porter, comme on se souvient du parcours que l'on devait faire dans l'espace continu, mollement découpé, difficile à apprébender, dispersant l'attention.

Maintenant, c'est tout le contraire. C'est simple, tout a changé en mieux, tellement mieux qu'on ne reconnaît pas les lieux, qu'on est constamment en situation de découverte et de redécouverte. Redécouverte d'œuvres qui étaient exposées mais qu'on voyait mai. Découverte d'œuvres qui ne l'étaient pas, parce qu'en réserve ou acquises. depuis peu (par exemple ce Bonnard, un des plus beaux Nu à la baignoire) grâce aux dons, aux dona-tions et dations d'une part, aux

crédits). Mais l'essentiel, c'était le Musée national d'art moderne : la réinstallation des collections permancates aux troisième et quatrième étages du Centre, le remodelage et l'extension des galeries contemporaines (les salles d'expositions en mezzavitrines pour y présenter les dessins, les document

un gros morceau prévu pour 1986 (sous réserve de

Les sculptures sont disposées le

long de l'allée sud-nord, dans l'allée

grandes lacunes, d'ailleurs impossi-bles à combler, de la collection qu'à avoir des œuvres fortes, de qualité quand l'occasion se présente, pour la pertie historique. Visant aussi la constitution d'une solide collection

On le verra en abordant le troisième étage. Cet enrichissement considérable du fonds, son évolution d'ailleurs l'une des raisons majeures de la réorganisation du musée, qu'il fallait bien repenser en fonction de son nouveau contenu.

L'entrée du musée se trouve donc au quatrième étage et non plus au ième. Il faudra s'y habituer: Mais ce sers facile car le parti adopté est clair et ne pose aucun problème de repères : à chaque instant, on sait où l'on est, géographiquement, par rapport au centre ; pas plus qu'il n'en pose du point de vue de l'histoire de l'art : tout y est cohérent - pour le moment en tout cas et se déroule le long d'un axe sudnord dans le respect de la chronologie des courants artistiques, mais aussi en valorisant les ensembles prestigieux et ceux des grandes per-

A commencer par Matisse, le héros du nouveau musée, que l'on découvre des l'arrivée et qui a pour hui plus d'une saile, près de Bonnard, et tout proche des sauves. Choix sévère, avec des coupes franches, préféré à celui de la quantité, une lecture de la collection dont seulement le meilleur est pris : dans le cubisme, la cimaise Braque (une merveille), et Picasso, et Léger...

Toutes les peintures sont ainsi présentées, par unités, du côté est (rue du Renard), côté du mur aveugle du bâtiment, à l'intérieur de salles blanches prises entre les poutres, hantes de cinq mètres, et de proportions vivables, qui permettent une ralation quasi charnelle avec les ceuvres. Entre les unités, des passages couverts, plus bas (sous les poutres), out été aménagés avec des

moins de neuf mois, les galeries contemporaines rouvrent ce jeudi 30 mai avec plusieurs exposi-tions (1). Elles ent fait peau neuve, gagné des velle entrée du musée), réservée à la partie histomètres carrés pris sur le dehors et disposent d'un accès direct côté Saint-Merri, accès qui conduit aussi au forum. Une partie des collections permapentes est également réouverte : l'espace du troi- ture complète de la collection.

rente (sur la piazza), en dialogue avec les peintures, et avec le dehors: Dialogue que l'on sentira mienx

pour recevoir les sculptures. Tout, en somme, paraît juste, à peu de commenencion comme au plaisir de regarder. La lumière n'y est pas pour rien : enfin, où a un musée sans reflets sur les tableaux, grâce à un système très étudié (par Piero Castiglioni) d'éclairage indirect, homo-

gène, égale sur toute la cimaise. Pour les sculptures seulement, l'éclairage est renforcé par des En attendant la suite - Kan-

dinsky, Delaunay, Kupka, les abstraits jusqu'à Yves Klein, - qui ne sera pas présentée de la même manière, il faut prendre l'escalator pour descendre au troisième étage et passer des années 60 au contemporain. L'espace a seulement été rénové et donne l'idée d'un accrochage plus mobile, bien qu'on ait là aussi refait des salles et des cimaises fixes. Là, on entre dans une autre perspective, celle d'une collection en train de sé faire, avec tout ce que cela comporte de risques, de paris et d'effets de mode inévitables, ce qui n'est pas forcement un mal. De Soulages, Dubuffet, Joan Mitchell à Alberola, Garouste, Cucchi et Schnabel, en passant par l'art pau-vre, le conceptuel, supports-surface, on y trouve le même souci de qua-

On aurait tort de ne pas mettre l'accent sur le dynamisme du musée en matière d'art contemporain, à un moment où les autres grands musées d'art moderne d'Europe et des Etats-Unis ont plutôt tendance à se reposer sur leurs anciens lauriers.

Quant aux galeries contemporaines, elles sont beaacoup meux maintenant, sinon parfaites. C'est Renzo Piane, Parchitecte de Beau-bourg (aves Rogers), qui les a remodelées. Aujourd'hui, il reconnaît qu'an moment de la création du atre - on avajt voulu des espaces flexibles mais que ça ne marche plus avec les artistes ».

magie du cinéma à sa vie ordinaire.

Ici, tout est clair, efficace, le jeu des

acteurs, les dialogues, le rythme

sans emphase, et par-dessus tout cet

humour, ce clin d'œil, quand les

dieux créateurs du monde ne sont

tion des œuvres des années 60 à aujourd'hui, et la de la visite dont il faut parler sans attendre, même si on ne pourra mesurer l'ampleur de la métamorphose qu'en novembre prochain, date de la récover-

Les galeries ont donc des murs fixes. Mais Renzo Piano n'a pas cédé sur la notion de transparence, au moins partielle. D'un coup d'œil, on peut, d'un côté, embrasser toute la largeur du Ceatre jusqu'an CCI, via le forum, et de l'autre, plonger jusqu'à la fontaine Stravinsky. Ce n'était peut-être pas d'une nécessité absolue, pas plus que la mise à nu de toutes les issues de secours qui sont autant de fenêtres ouvertes ramenant la rue sur les cimaises.

L'architecture des galeries rappelle le musée, son classicisme à la française (mais en plus dur, avec moins de subtilité). Et cela permet de relier ces galeries à la maison mère - dans l'esprit sixon dans la réalité, puisque deux étages les séparent, et qu'il n'y a pas de communication directe entre les unes et les

de la consistance, acquiert son iden-tité au sein de Beanbourg. Il n'en avait pas tellement. On ne l'avait jamais vraiment abordé en termes spécifiques, dans le respect des différences de contenu, en faisant simplement remarquer, comme Gae Aulenti, qu' « un tableau n'est pas un document, une sculpture n'est pas un objet. » Et la collection permanente y était malmenée. On l'avait traitée à l'origine comme un accrochage susceptible de grande mobilité - une mobilité qui s'est avérée immilisable et couteuse. Une telle conception coincidait avec l'atopie du Centre, et une image de la création éphémère qui prévalait dans les années 60. On en est bien revenu, pas seulement à Paris. Comme quoi muscographie et muséologie sont des disciplines qui bougent, fort henreusement, comme le reste de la transportación de 13 VI

GENEVIÈVE BREERETTE.

J) Jean-Pierre Bertrand, Palermo, David Tremblett. Œuvres acquises par la société des Amis du musée. Atelier

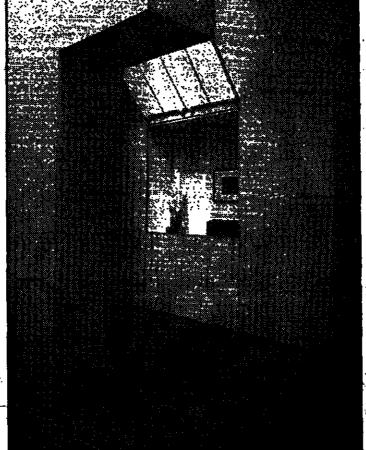

## CINÉMA

### «LA ROSE POURPRE DU CAIRE»

## Woody Allen, l'homme des rêves

par J.-M.G. LE CLÉZIO

La Rose pourpre du Caire est sans doute le film le plus achevé de Woody Allen, celui dans lequel apparaissent le mieux son idée du cinéma, sa poésie, sa profondeur. Dans la quantité de films présentés l'année dernière au Festival de Cannes (où la Maison et le Monde de Satyajit Ray brillait d'un éclat exceptionnel), Broadway Danny Rose faisait une tache de lumière. Cette année encore, c'est grâce à Woody Allen qu'une fenêtre s'est ouverte sur le mur de béton de Cannes, pour nous montrer l'émo-tion, la tendresse, l'humour, ce monde fragile et pas sérieux qui est celui de la Rose pourpre du Caire. On pense à Chaplin, bin sûr, mais aussi à la subtilité virtuose de To be or not to be de Lubitsch, ou à l'esprit des comédies musicales de l'avant-guerre. C'est bien là le charme de Woody Allen : le cinéma

Woody Allen, comique au visage triste comme celui de Buster Kea-ton, nous interroge sans cesse, film après film, sur les apparences. La comédie, c'est le jeu des miroirs, où chaque image renvoie à une antre, chaque visage à son double, jusqu'à ce qu'on ait perdu le sens du réel. Les thèmes sont aussi fugitifs, ils se répondent comme des échos. Le bonheur, l'argent, le pouvoir, l'amour, sont-ils ce qu'il prometter les hommes et les femmes sont-ils ce qu'ils semblent, la solitude et la pau-vreté ont-elles de l'importance, et le succès est-il dayantage qu'un leurre ? Autrement dit, la vie n'est-elle pas un songe ? On se souvient de Danny Rose, l'impresario maladroit et lunatique, on se souvient de ce monde bizarre, acteurs ratés, musiciens, acrobates, qui ne pourront jamais être tout à fait des héros, et c'est ce monde (créé par les producteurs Hirsch et Levine) qu'on retrouve dans la Rose pourpre, faux mondains, illusionnistes, prisonniers de leurs fêtes imaginaires, où l'on paie en fausse monnaie une bibine qui tient lieu de champagne.

ne vicillit pas, i reste adolescent, et nous retrouvous la jeunesse grâce à

Et si le cinéma n'était rien d'autre, précisément, que ce jeu des apparences? C'est ce monde des

mirages qui fascine Woody Allen, et dans lequel on imagine qu'il s'est trouvé pris malgré lui. De l'autre côté du miroir de l'écran, le monde est sans faille. Méchants et bons sont montrés sans ambiguité, leurs passions sont claires, comme leur décor est au-delà du temps. Tout y est sans cesse recommencé, telle l'entrée de Tom Baxter dans l'appartement iuxueux de Manhattan, et sa phrase guindée sur les « gens bien ». Mais oc décor irréel est plus vrai que le réel, puisque le simple regard femme peut tout changer. Dans-Broadway Danny Rose, c'est la maladresse et l'insondable nalveté de l'imprésario qui viennent à bout des dangers et du mal. Dans la Rose pourpre, le simple regard d'une spectatrice ordinaire inverse l'ordre réel et permet au héros de quitter l'écran pour venir vivre sur la terre.

En sortant de la fiction, l'acteur transgresse un interdit, rompt la barrière entre le réel et l'imaginaire, entre le désir et les convenances : c'est extraordinaire et dangereux, parce que c'est rumpre la barrière entre la raison et la folie. Il faut à tout prix que le transfuge retourne à sa chimère, et que le monde retrouve son équilibre, qui n'est pas fait d'amour fou ni de liberté, mais d'ambition et d'argent. Le jeu des miroirs est une comédie cruelle, qui remet en question le monde, jusqu'à proclamer son absurdité. Amour vrai et fansse monnaie du côté de l'écran, et, de ce côté, vrai argent et faux semblant. La spectatrice, en devenant actrice pour l'amour de Tom Baxier, est prise an piège. En choisissant la réalité pour vivre son amour, elle choisit le mensonge. Il ne lui reste plus qu'à retrouver la salle obscure des illusions, où les images de l'écran resteront désormais hors d'atteinte.

Tous les films de Woody Allen sont des étonnements, et la Rose pourpre plus encore que les autres. Durant cette brève aventure à travers le réel et l'imaginaire, c'est Phunour qui interroge, qui nous interroge. Le génie de Woody Alien (je crois que le mot n'est pas trop fort) est dans cet étonnement, cette interrogation. Mais il est surtout

Le premier Festival internatio-nal du film de Tokyo, qui se tien-dra dans l'un des grands quar-tiers commerçants de la capitale japonaise du 31 mai an 9 juin, s'ouvrira sur les images superbes et les accents déchirants de Ran et, déjà, sur quelques fausses notes et paradoxes embarras-

dans sa façon de filmer, de nous faire partager son monde. Avant un procédé aussi simple que l'alter-nance du noir et du blanc et de la couleur pour séparer l'imaginaire du

Pendant dix jours, cette mani-festation, dont les organisateurs espèrent qu'avec le temps elle fera briller le nom de Tokyo avec ceux de Cannes, Berlin et Venise au firmament du cinéma international, va présenter plus d'une centaine de films dans diverses catégories (œuvres japonaises contemporaines, jeune cinéma, cinéma féminin, films déjà primés, cinéms fantastique, des-sins animés). Elle réunira égale-ment des personnalités du monde du spectacle au cours de débats.

An chapitre des paradoxes, Ran, tragédie nippo-shakespearienne et coproduction franco-japonaise due au talent du réalisateur Akira Kurosawa et à la ténacité du producteur fran-cais Serge Silberman, fut le grand absent de Cames, mais serge ici tête d'affiche. En revanche, Mishima, le film de Paul Schrader, coproduction nippo-américaine, présenté en grande fanfare sur la Croisette – et dont le sujet n'est certes pas meins japonsis que Ran, — n'aura pas l'homeur des écrans nippons.

Dans le premier cas, Ran sert de locomotive et de faire-valoir à une cinématographie qui a boudé Kurosawa – c'est le moins qu'on

AVEC « RAN » ET SANS « MISHIMA » Ouverture du premier Festival de Tokyo puisse dire – depuis des amées. Vexés de voir un producteur étranger offrir au maître les moyens financiers qu'eux-mêmes lui refusaient obstinément depuis

comme si nous étions vraiment au moment de la crise, dans les années 30, et que rien du cinéma moderne n'avait encore été inventé, Woody Allen réussit à nous faire

croire à l'impossible aventure de

dix ans pour le tournage de Ran, et cela sans limiter sa liberté, l'establishment local n'a pas non plus facilité la tâche à Serge Silberman. Cela dit, les Japonais pervent se féliciter de cette récu-pération, car Mishima étant en quelque sorte victime d'une censure a priori, on voit mal ce qui, dans ce nouveau festival, est créé

### Incroyable mais vrai

Dans le cas de Mishima la non-sélection n'est pas question de goût, et encore moins de qua-lité, mais de tabou. Incroyable mais vrai : les organisateurs du festival et les distributeurs japonais se sont depuis des mois refusé ne serait-ce qu'à visionner le film de Schrader. Le sujet Mishima - écrivain, homo-sexuel, nationaliste et militariste - continue à gêner, on parle de menaces de l'extrême droite, de réticences de la veuve, de droits d'auteur, etc. Silence, ou détourne... l'attention.

En attendant, on espère que le festival (patronné par les grands magasins, les quelques firmes qui contrôlent toute l'industrie cinématographique ainsi que par les ministères des affaires étrangères, et de l'industrie et du com-merce) sera non seulement bénéfique pour les commerces et les

salles de cinéma du quartier de Shibuya, mais contribuera aussi à ouvrir sur l'extérieur et à améà ouvrir sur l'extérieur et à amé-liorer cinéma japonais contempo-rain. En effet, celui-ci est à tel point dominé par l'intérêt pure-ment commercial qu'un fameux producteur du groupe Toho pou-vait résumer ainsi sa philoso-phie: « En matière de cinéma, je n'y connais rien, mais quand un film rapporte de l'argent, je sais que c'est un bon film. »

Depuis des amées déjà, les metteurs en scène plus intéressés par l'art. – ou encore, horreur, par la politique – que par les impératifs économiques (Kurosawa, Oshima, Misoguchi, Imamura) ont eu maille à partir avec les grandes compagnies de pro-duction (sans lesquelles il est pratiquement impossible de tour-ner ici). Ils font la réputation internationnale du Japon, mais ils out souvent di chercher des financements hors du système traditionnel, et de plus en plus hors de leur pays, pour pouvoir continuer à faire le cinema de leur choix.

Il leur est alors parfois repro-ché de travaillet pour l'étranger ou de fabriquer des films avec une semibilité non japonaise. Cet ostracisme n'empêche évidenment pas, ici comme dans d'autres doipaines artistiques, la récupération à des fins commerrécapération à des tins comma-viales ou de prestige national des artistes dont le renom et le succès ont été consacrés ailleurs. Les cas de Oalima et de Kurosawa sont à cet égard intempliaires.

comme dans la Genèse) Hirsch et Levine, et qu'il ne saurait y avoir de vraie scène d'amour sans fondu enchaîné. Peu de réalisateurs aujourd'hui sont capables de tant d'émotion et de profondeur avec si peu de moyens. Dans la Rose pourpre du Caire, nous sommes, d'une certaine manière, tout proches de la naissance du cinéma, où seules comptent l'idée et l'image, sans effets spéciaux, sans grimaces, sans recherches formelles. Le gag est justement le bond de l'image, libéra-trice, juvénile, la danse du maître d'hôtel du restaurant Casablanca qui apprend tout à coup que le film. ne peut continuer à cause de la fuite de Baxter, et profite de sa liberté pour faire un numéro de claquettes.

Etonnant génie en vérité, que celui de Woody Allen. Mélange de charme, de pureté, de rouerie, sem-blable à Danny Rose qui savait si bien gonfler les ratés et embobiner ses ennemis. Mélange aussi des idées. les plus fraîches avec les images les plus anciennes. Il y a dans le travail de ce cinéaste en apparence désin-volte toute l'ambition et le goût de la perfection des vrais professionnels du spectacle, une mise en scène construite avec précision qui nous entraîne jusqu'au dénouement final.

Divertissement, quiproquo, jeudes miroirs? Mais comme aux premiers temps du cinéma, c'est l'étonnement et l'émotion qui font la magie et le charme. Quand, sur l'écran terne du cinéma où passe pour la nième fois cette scène insi-pide de la Rose pourpre du Calre. Tom Baxter-cesse tout à coap de jouer pour se tourner vers nous, et' vers la jeune femme qui le regarde. pour nous interpeller, quelque chose boudit en nous, nous fait rire et baytre le cœur, un vieux rêve qui enfin se réalise. Le cinéma n'est plus étranger, la vitre de l'écran s'est rompue, il va arriver quelque chose.
Puis l'aventure s'achève, et l'écranse referme. Mais comme Chaplin. Woody Allen est déjà entré dans nos

\* Voir les films nouveaux.



AND STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

The second second

Andrew Commence

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the second

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

water to be the second

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

----

green and the same of

The fire and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s

The second of the second

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

And the second of the second

----

The second second

- A SA SA SA -

and reduces the second

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

AND CAMPAGE A TAME AND

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

And the season and the season and

And the second

Agent College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the College of the

marie a marie de 19

Section 1

500 CT 

-

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Apple to the second

All markets and a

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

**第**位)。

100

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A Comment

The state of

**==:** . 

200

¥ 3, ... -

But a series of the

Burn Arter Santage

### LES SPECTACLES NOUVEAUX

## EXPOSITION, Ession (278-46-42),

théâtre

L'ANIMAL DE L'AUBE, Présent (203-02-55), 20 h 30.

ur Speciacies sélectionnés « Mande des speciacies », més par le Clab du

### Les salles subventionnées

**★ CHAILLOT** (727-81-15), 20 h 30: ODÉON (325-70-32), 20 h 30 : Œdipe-

Roi, de Sopnocie.

BEAUBOURG (277-12-33): Débutsrencoutres-musée: 18 h 30, Religions et 
droits de l'homme; Claisma-Vidéo: Nouveaux films BPI: Maria Callas, de Vegata Intus. Bri : maria Carlas, de G. Séligman, P. Collin : à 16 h (2º partie) ; 19 h : les Canadiennes, d'A. Kish ; 15 h, Le premier essai d'Archive : « Ceux de chez nons, de S. Guitry ; Journée des drolts de l'housme : à 17 h 30 : la Guerre des mondes, de P. Szulkin ; 20 h 30, Mimaires de artices de N. D. De Mémoires de prison, de N. P. Dos Santos; Deuse: 1 20 h 30 : Compagnie de danse l'Esquisse (Tête close, Vertée). TESÉATRE DE LA VILLE (274-22-77). 20 h 45 : Basier Ballet ; 18 h 30 : Nicanor Zabaleta, Narciso Yes

### Les autres salles

- -A DEJAZET (887-97-34), 20 h 45: Fast et Food au théâtre.
- ANTOINE-SIMONE BERRIAU (208-77-71): 20 h 30 : le Sabier. ARTISTIC-ATHEVAINS (379-06-18) 20 h 30 : les Amoureux.
- ATELIER (606-49-24), 21 h : En atten-
- FATHÉNÉE (742-67-27), Salle Ch-Bérard, 20 h 30 : Attentat mourtrier à Paris. Salle Louis-Jonest : 20 h 30 : les #-BOUFFES PARISIENS (296-60-24)
- 21 h : Tailleur pour dames.

  \*\*CARTOUCHERIE, Th. de la Temp
- (328-36-36), 20 h 30 : Place de Bretenil. CITÉ INTERNATIONALE UNIVER-SITAIRE (589-38-69), Grand Thélitre 20 h 30 : la Machine infernale : Resserre, 20 h 30 : Macbeth ; La Galerie, 20 h 30 :
- COMEDIE-CAUMARTIN (742-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Elysée. COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-37-21), 20 h 45 : Léocad
- COMEDIE ITALIENNE (321-22-22)
- COMPDIE DE PARIS (280-00-11) , 20 h 30 : Chant pour une phraête. CONFLUENCES (387-67-38), 20 h 30 : le Nouveau Cygne de Pierre. DAUNOU (261-69-14), 21 h : le Canard à
- POTANGE (236-00-02),
  20 h 15: Hiroshima mon amous.

  DEX-HEURES (606-07-48), 20 h 15:
  Festival Courteline: 22 h : Scènes de
- # DIX-HUIT THEATRE (226-47-47).
- FEDOUARD-VII (742-57-49), 20 h 30 :
- # EPICERIE (7241416), 18 h 30: Si vous saviez messieum; 20 h 30 : la Mariée mise à m par ses offibataires
- ESPACE-GAITÉ (321-56-05), 20 h 30 : Shame (la Honte). ESPACE EIRON (373-50-25),
- 20 h 30 : Adam et Eve.
- **ESPACE MARAIS** (584-09-31). 22 h 15 : Azimut info. ■ ESSAION (278-46-42), IL 19 h: La dame est folle ou le billet pour mille part; 20 h 30: Exposition.
- FIAP (589-89-15), 21 h : Colporteur
- PONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (254-99-18), 20 h 45 : Un hiver indien.
- FONTAINE (874-82-34), 20 h 30 : Tri-
- GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18), 20 h 45 : Love.
- HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve; 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : Offenbach, tu connais?
- LA BRUYERE (874-76-99), 21 h :
- # LUCERNAIRE (544-57-34), L 18 h : Et ils passèrent des menottes aux fleurs : 20 h : C'est rigolo : 21 h 45 : les Contes de Chehn. IL 18 h : Journal d'un fou ;
- 20 h : Orgasme adulte échappé du 200 ; 21 h 45 : K. Valentin.
- MARIE-STUART 18 h 30 : Vingt-huit m

LOCATION SUR PLACE

au PALAIS DES SPORTS Porte de Versailles

### MARIGNY (256-04-41), 20 h 30: Napoléon. Salle Gabriel (225-20-74), 21 h: Tous any abris.

- MATHURINS (265-90-00), 20 h 45 : Hélène 1927. MICHEL (265-3\$-02), 21 h 15 : On dinera
- MICHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : le
- PMONTPARNASSE (320-89-90)
  Petite saile, 21 h: Tchekhov Tchekhova.
  NOUVEAU TH. DE COLETTE (354-53-79), 20 h 30; Hop là! Hop là!
- NOUVEAU TH. MOUFFETARD (331-11-99), 20 h 45: Mangeront-ils? GEUVRE (874-42-52), 21 h : Come devenir une mère juive en dix leçons.
- ► PALAIS DES GLACES (607-49-93) 20 h 30 : le Condamné à mort. PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : le
- POCHE-MONTPARNASSE (548-92-97), 20 h 30 : Ma femme ; U. 21 h 15 : la Part du rêve. POTINIÈRE (261-44-16), 21 h : Double
- POUAI DE LA GARE (585-88-88), 20 h 30 et 22 h : Compartiment numeurs. RENAISSANCE (208-18-50 - 203-71-39), 20 h 30 : Ruy Blas.
- STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-36-82), 20 à 45 : De si tendres liens
- = TAI THEATRE D'ESSAI (278-10-79), L 20 h 30 : l'Ecame des jours. II. 20 h 30 : Huis clos. TEMPLIERS (278-91-15), 201 30: Du dec au dec.
- THEATRE D'EDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babas-cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. **■ THÉATRE NOIR (346-91-93)**,
- 20 h 30 : Images de sécheo THÉATRE PRÉSENT (203-02-55),
- # THL DU TEMPS (355-10-88), 21 h : THEATRE TROIS SUR QUATRE (327-09-16), 20 h : la Nuit et le Moment ; 22 h : Relax.
- THÉATRE DU ROND-POINT (256-70-80). Grande salle, 20 h 30 : le Triom-phe de l'amour. Petite salle, 20 h 30 : le Voyage sans fin Voyage sams
- F THEATRE 13 (588-16-30), 20 h 30 : h LE TINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15 : Phòdre; 21 h 30 : Lime crève
- TOURTOUR (887-82-48), 18 h 30 : Tac: 22 h 30: Carmen Cru. VARIÉTÉS (233-09-92), 20 h 45 :
- VINAKGRIERS (245-45-54), 20 h 30 : Parle-moi comme la pluie.

### Les cafés-théatres

- AU BEC FIN (296-29-35), 20 h 30 : Chants d'elles ; 21 h 30 : Baby or not to haby ; 22 h 30 : Crazy cocktail. BLANCS-MANTEAUX (887-15-84), L.
  20 h 15: Areuh = MC2; 21 h 30: les
  Démones Loulou; 22 h 30: les Sacrés
  Monstres. - IL, 20 h 15: le Cri du
  chauve: 21 h 30: Sauvez les bébés
  femmes; 22 h 30: Fin de siècle.
- BOURVIL (373-47-84), 2! h 15 : Y'en a. EDEN-THEATRE (356-64-37), 21 h : CAFE D'EDGAR (320-85-11), L 20 h 15 :
  - Trens voilà deax boudins; 21 h 30 : Mangeuses d'hommes; 22 h 30 : Orties de secours. IL 20 h 15 : Ca balance pas mal; 21 h 30 : le Chromosome willeux; 22 h 30 : Elles nous venlent CAFÉ DE LA GARE (549-27-78), 22 h:
  - PETIT CASINO (278-36-50), 21 h : Non je n'ai pas disparu ; 22 h 15 : Des gratte-cul dans la crème fraîche. POINT-VIRGULE (278-67-03), 20 h 15:
  - Moi je craque, mes parents raquent; 21 h 30 : Bonjour les clips; 22 h 30 : Napalm Academy. SPLENDID ST-MARTIN (208-21-93),
  - 21 h : Nait d'ivresse.

### La danse

- A DEJAZET (887-97-34), 18 h 30 : Le bal de l'amante invisible, Cie l'Éciat des
- BASTILLE (357-42-14), 19 h 30 : Esprit de clair de lune. GRAND HALL MONTORGUEIL (296-04-06), 21 h : la Petite Marchande d'alianne-ètres.

  CAFE DE LA DANSE (357-05-35), 20 h 30 : L'ivre des sept scènes.

  DEUX PORTES (355-47-74), 20 h 30 : Visione de l'alianne-ètres. CAFE DE LA DANSE (357-05-35).
  - TRL DE PARIS (874-10-75), 20 h 30 : M. Hallet Eghayan.

### Opéra

PALAIS OMNISPORTS DE BERCY (342-01-23), 20 h : Turandot.

### Le music-hall

- LYS-MONTPARNASSE (327-88-61) CAVEAU DES OUBLIETTES (354-94-97), 21 h : Chansons française MADELEINE (265-07-09), 20 b 45 : CENTRE MANDAPA (589-01-60), les Œufs de l'autruche. 20 h 30 : Javad.
  - (508-17-80), FORUM (297-53-47), 21 h : Groupe IIb 30 : Vings-heit moments de la vie lapu.

    le femme avec « le mort » ; 20 h 30 : GYMNASE (246-79-79), 21 h : Thisrry Le Lucon

### Le Monde Informations Spectacles 281 26 20

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles lde II h à 21 h sauf dimanches et jours fériés

### Jeudi 30 mai

- LUCERNAIRE (544-57-34), 20 h : M. Ta-OLYMPIA (742-25-49), 20 h 30; D. Gni-
- PALAIS DES SPORTS (828-40-90), 20 h 30 h : Brazil en fête. STUDIO BERTRAND (783-64-66), 20 h 30 : L'ouvreuse était presque par-
- A TANIÈRE (337-74-39). 1 : 20 h 45 : B. Brel; à 22 h 30 : Nuit Nantes; II : 21 h : G. Gain; à 22 h 30 : A. Delille. TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (260-44-41), 21 h et 23 h : Los Pucci.

## Festival de l'Ile-de-France

## PARIS, église Saint-Germain-des-Près, 2! h : Ensemble instrumental A. Stajic (Bach, Vivaldi, Mendelssohn...).

### Les concerts

- Egine St-Etienne-da-Mont, 20 h 30: orchestre de chambre de heidelberg (Vivaldi, Mozart, Telemann). Salle Gaveau, 20 h 30 : Ensemble orches-tral de Paris, dir. O. Kamu (Sibelius, K.P.E. Bach, Schönberg).
- Hôtel Saint-Aignen, 21 h : M.-P. Daboval, F. Hartmann (Boisvallée, Molnar, Rach)
- Théâtre des Champs-Elysées, 20 h 30 M. Pollini (Bach).
- Thistre 3 aur 4, 18 h 30 : L. Wjunisk, Bach. Salle Pleyel, 20 h 30 : orchestre de Paris, dir. D. Baremboim, Mozart.
- Salle A. Marchal, 20 h 45 : Spirituals et Gospel Music.

- Radio-France, Anditorium 106, 18 h 30 : G. Joy, P.-L. Aimard, J. Koerner, J. Got-tlieb, J. Mefano, C. Roque, Alsina
- (Charpenter).

  Egine Saint-Losis-en-l'ile, 20 h 30 : Mai-trise de R.-F., dir. M. Lasserre de Rozel (Delibes, Caplet, Langlais...).

  Egine réformée d'Antenil, 20 h 45 : P. Jac-quet (Bach).
- Eglise de la Trinité, 20 h 30 : Orchestre Pro Musica de Paris, dir. T. Popesco (Bee-thoven). inoven).

  mediation des Etats-Unis, 20 h 30 :
  G.I. Watson, R.M.C. Coy, S. Scott (Schubert, Bizet, Berthomiet...).
- 192, Rue Saint-Honoré, 19 h ; J. Mafyan, R. Witczak (Schubert). Théatre de Paris (874-10-75), petite salle, 21 h : l'Amfipernaso.

### En région parisienne

- CHATENAY-MALABRY, Théatre du Campagnel (661-14-27), 20 h 30: Sha-kespeare au lycée. EAUBONNE, Eglise du Sacré-Cœse, à 21: Ensemble choral L. Marenzio (Marenzio, Palestrina, Schütz).
- EVRY, Agera (077-93-50), à 21 h : M. Leeb.
- FONTENAY-AUX-ROSES, Espace Tra-velling (661-27-47), à 22 h : V. Rivial
- NANTERRE, Théâtre des Amandiers (721-18-81), 21 h : Quartett.
- RUEIL, Théâtre A. Mahraux (732-24-42), 20 h 45 : Spartacus. SAINT-DENIS, Festival, (243-00-59).
- VILLEJUIF, Théâtre R.-Rolland (726-15-02), 20 h 30 : Biennale de danse du Val-de-Marne.

## cinéma

Les films marqués (°) sont interdits aux moins de treize aus, (°°) aux moins de dix-lent aus.

### La Cinémathèque

### CHAILLOT (784-24-24)

16 h, Dans la muit, de Ch. Vanel; Cannes 1965 (Quinzaine des réalisateurs) : 19 h, l'Amour d'Ulysse, de V. Vafeas ; 21 h, Fu-nérailles, de J. Itami.

### BEAUBOURG (278-35-57) 15 h, Classiques du cinéma mondial : Ca-biria, de G. Pastrone ; 17 h, Baruch ou Das alte Gesetz, de E.A. Dupont : 19 h, Cent jours du cinéma espagnol : Des Espagnoles à Paris, de R. Bodegas.

### Les exclusivités

DIEU BONAPARTE (Franco-Egyptien): Gaumott Halles, != (297-49-70): Clmny Palace, 5- (354-07-76); Olympic St-Germain, 6- (222-87-23):

- Colisée, 8 (359-29-46); Reflet Bakrac, 8 (561-10-60); Olympic Entrepüt, 14: (544-43-14); Parnassiens, 14: (335-21-21). V.J.: Berlitz, 2: (742-60-33). A. K. (Fr.): 14 Juillet Parnasse, 6 (326-58-00); Club de l'Étoile, 17 (380-
- 97-52); Lucernaire, 6 (544-57-34); George-V, 8 (562-41-46). V.f.: Impérial, 2 (742-72-52); Montparnos, 14
- (327-52-37). ANTARCTICA (Jap.): Paramount Marivaux, 2 (296-80-40); Paris Loisirs Bowling, 18 (606-64-98).
- L'ARBRE SOUS LA MER (Fr.) : Grand Pavois (H. sp.), 15\* (554-46-85). AU-DELA DES MURS (Isr., v.o.): UGC Marbœuf, 8\* (561-94-95): Espace Galté, 14\* (327-95-94); Galté boalevard, 2\* (231-87-06)
- (233-67-06). L'AVENTURE DES EWORS (A., v.f.): Saint-Ambroise, 11s (700-89-16); Mont-parnos, 14s (327-52-37); Grand Pavois, 15s (554-46-85).
- 15' (354-46-5).

  BABY (A.). V.f.: Rex, 2' (236-83-93);

  Ermitage, 8' (563-16-16); Français, 9(770-33-88); Bastille, 11' (307-54-40);

  UGC Gobelins, 13' (336-23-44); Montparmaste Pathé, 14' (320-12-06); UGC
  Convention, 15' (574-93-40); Napoléon,
  13' (367-51-31); Imager, 18' (522-17 (267-63-42); Images, 18 (47-94); Tourelles, 20 (364-80-80).
- LE BÉRÉ SCHTROUMPF (Belge): Templiers, 3° (772-94-56): Grand Pavois, 15° (554-46-85); Boîte à films, 17° (622-44-21).
- 17: (622-44-21).

  BERDY (A., v.o.): Forum, 1° (297-53-74); Hautefenille, 6° (633-79-38); Marignan, 8° (359-92-82); Parnassiens, 14° (320-30-19). V.f.: Français, 9° (770-33-88); Nation, 12° (340-04-67); Fauvette, 13° (331-56-86); Montparnasse Pathé, 14° (320-12-06); Mistral, 14° (539-52-43); Gaumont Convention, 15° (828-42-27); Paramount Maillot, 17° (758-24-24).
- (758-24-24). BOY MEETS GIRL (Fr.) : Epée de Bois, 5: (337-57-47). BRAZIL (Brit., v.o.) : Quintette, 5 (633-79-38) ; UGC Marbeuf, 8 (561-94-95) ;
- ens, 14 (320-30-19). BROTHER (A., v.o.) : Espace Gahé, 14 LA CAGE AUX CANARIS (Sov., v.o.),
- mos, 64, (544-28-80). CARMEN (Esp., v.o.) : Calypso, 17 (380-COTTON CLUB (A., v.o.): Studio Galando, 5\* (354-72-71); Publicia Mati-gaon, 8\* (359-31-97).
- gant, 6 (325-59-83) : Paramount Odéon, 6 (325-59-83) : Gammont Ambassade, 8 (359-19-08). V.f. : Paramount Opéra, 9 (742-56-31).
- LE DÉCLIC (Fr.) (\*) : George-V, 8º (562-41-46).

  DÉTECTIVE (Fr.): Gaumont Halles, 1st (297-49-70); UGC Odéon, 6st (225-10-30); Marignan, 8st (359-92-82); UGC Bonlevard, 9st (574-95-40); 14-Juillet Bastille, 11st (358-90-81); Gaumont-Sud, 1st (327-84-50); Montparnos, 1st (327-52,37); Olympic Entrept, 1st (522-46-01).

  DIVORCE A HANT TURNOCON, 1st (297-49-70); DIVORCE A HANT TURNOCON, 1st (227-46-01).
- DIVORCE A HOLLYWOOD (A., v.o.):
  Paramount City Triomphe, 8 (562-

- ELJANAIKA (Jap., v.o.): Olympic, 14\* (544-43-14). ELECTRIC DREAMS (A., v.o.) : Ambas-
- EMMANUELLE IV (Fr.) : George V, 8: (562-41-46). FALLING IN LOVE (A., v.o.): Saint-Michel, 5: (326-79-17); Elysées Lincoln, 8: (359-36-14).
- LE FIL DU RASOIR, (A., v.o.): UGC Odéon, 6 (225-10-30); UGC Norman-die, 8 (563-16-16).
- LE FLIC DE BEVERLY HILLS (A. v.n): Marignan, 8 (359-92-82); Biarritz, 8 (562-20-40). – V.f.: Rex, 2 (236-83-93); Gaité Rochechouart, 9 (878-81-77); Paramount Opéra, 9 (742-56-31); Paramount Montparoasse, 14 (335-30-40); Pathé Clichy, 18 (522-46-91)
- 46-01). LE FOU DE GUERRE (Pranco-Julien): LE POU DE GUERRE (Pranco-Italien):
  Forum Orient Express, 1\* (233-42-26);
  Gaumont Richelien, 2\* (233-42-26);
  Impérial, 2\* (742-72-52); Quintette, 5\* (633-79-38); Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); Marignan, 8\* (359-92-82); Publicis Champs Elysées, 8\* (720-76-23); S-Lazare Pasquier, 8\* (387-35-43); S-Lazare Pasquier, 8\* (387-35-43); S-Lazare Pasquier, 8\* (387-35-43); Nation, 12\* (343-04-67); Fauvette, 13\* (331-60-74); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06); Mistral, 14\* (539-52-43); Gaumont Convention, 15\* (828-42-27); Pathé Wepler, 18\* (522-46-01); Gambetta, 20\* (636-10-96).

  CREYSTOKE, LA LÉGENDE DE TARZAN, SEIGNEUR DES SINGES (A. v.f.); Capri, 2\* (508-11-69).

  L'HISTORE SANS FIN (All., v.f.);
- L'HISTOIRE SANS FIN (All., v.f.) : Boite à Films, 17 (622-44-21) ; Saint-Ambroise (H. sp.), 11 (700-89-16). Ambrone (H. sp.), 11' (100-05-10).

  JE VOUS SALUE MARIE (Fr.): Sudio de la Harpe, 5' (634-25-52).

  JUSQU'A UN CERTAIN POINT (Cub.), v.o.): Denfert (H. sp.), 14'
- (321-41-01).

  KAOS, CONTES SICTLIENS (It., v.o.):
  14-Juillet Parnasse, 6' (326-58-00).

  LADY HAWKE, LA FEMME DE LA
  NUIT (A., v.i.): Espace Galté, 14
  (327-95-94).
- LIBERTÉ, ÉGALITÉ, CHOUCROUTE (Fr.): UGC Rotonde, 6, (574-94-94); UGC Biarritz, 8 (562-20-40).
- 'LA MAISON ET LE MONDE (Ind., v.o.): Olympic Luxembourg, 6 (633-MARCHE A L'OMBRE (Fr.) : Capri, 2-(508-11-69); George V, 8- (562-41-46).
- MARIA'S LOVERS (A., v.A.): Templiers, 3\* (272-94-56); Studio Bertrand, 7\* (783-64-66); UGC Marbeni, 8\* (561-LE MEILLEUR DE LA VIE (Fr.) :
- Forum Orient Express, 1= (233-42-46); George V, & (562-41-46); Maxéville, 9-(770-72-86); Lumière, 9- (246-49-07); Paramount Galaxie, 13- (580-18-03); Olympic, 14- (544-43-14); Paramount Orléans, 14- (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15- (579-33-00). MICKI ET MAUDE (A., T.A.) : UGC
- MICKI ET MAUDE (A., v.a.): UGC Marbouf, 8 (561-94-95).
  MISHIMA (A., v.o.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Saint-Germain Huchette, 5 (633-63-20); 14 Juillet Racine, 6 (326-19-68); Paris, 8 (359-53-99); Pagode, 7 (705-12-15); Bienvente Montparnasse, 15 (544-25-02); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); v.f.: Gaumont Berlitz, 2 (742-60-33).





VIDEO SHOW PERMANENT DU 11 JUIN AU 16 JUIN 1985 DE 14 H A 20 H ENTREE GRATUITE AU MUSEE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS 11 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 75016 PARIS LE 13 JUIN A 21 H LIVE VIDEO SHOW: THE PASSION OF PASSION DE KIT FITZGERALD ET PETER GORDON PRIX DES PLACES : 90 F LOCATION NOUVELLES FRONTIERES TOUTES AGENCES PARIS TEL. 273 25 25



OPERA DE GIACOMO PUCCINI du 28 Mai au 20 Juin PALAIS OMNISPORTS PARIS BERCY LOCATION

et toutes Agences

au Journal L'EQUIPE aux FNAC

au P.O.P.B. de 11 h à 18 h **LOCATION PAR TELEPHONE: 346.12.21/342.44.33** 

soirées à 20 heures tous les jours sauf le dimanche

de 12 h 30 à 19 h sauf dimanche

. . .

**美子基于李** 

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

LES FILMS NOUVEAUX

63-40). LES NUITS DE LA PLEINE LUNE (Fr.): Cinoches (633-10-82). LA NUIT PORTE JARRETELLES (Fr.)

(\*): Saint-André-des-Arts, 6: (326-48-18).

PARIS, TEXAS (A., v.o.): Pamhéon, 5: (354-15-04); UGC Marbeuf, 8: (561-(334-15-04); UGC Marbelli, 8 (361-94-95).

PARTIR, REVENIR (Fr.): UGC Mont-parnasse, 6 (574-94-94); UGC Biarritz, 8 (562-20-40).

PETER LE CHAT (Suédois, v.f.): Templiers, 3° (272-94-56); Studio 43, 9° (770-63-40).

cues, 6 (635-10-82).

POULET AU VINAIGRE (Fr.) : Studio
Cujas, 5 (354-89-22); UGC ChampsElysées, 8 (562-20-40); UGC Boulevard, 9 (574-95-40).

BORN TO BE BAD (1950, inédit), film américain de Nicolas Ray (v.o.): Mac-Mahon (380-24-81).

(v.o.): Mac-Mahon (380-24-81).

LES ENFANTS, film français de Marguerite Duras : Ciné-Benubourg. 3º (271-52-36); St-Andrè-des-Arts, 6º (326-48-18): 14-Juillet Parnasse, 6º (326-18-00); Elysées Lincoln, 8º (359-36-14); 14-Juillet Bastille, 12º (357-90-81).

GIGOLO, film RFA-USA, de David

HGOLO, film RFA-USA, de David Hemmings (v.o.): Forum, 1= (297-53-74): Danton, 6= (225-10-30); UGC Normandie, 8= (563-16-16): Parnassiens, 14= (335-21-21); v.f.: Grand Rex. 2= (236-83-93): UGC Gare de Lyon, 12= (343-01-59); UGC Gobelins, 13= (336-23-44); Miramar, 14= (320-89-52): Secré-tan, 19= (241-77-99). MASK, film américain de Peter Bos-

tan. 19: (241-77-99).

MASK, film américain de Peter Bogdanovich (v.o.): Gaumont Halles, le (297-49-70): St-Germain Studio. 5: (633-63-20): Elysées Lincoln. 8: (359-36-14): Gaumont Ambassade. 8: (359-19-08): Bienvenue Montparnasse. 15: (544-25-02): v.f.: Impérial. 2: (742-72-52): Richelieu. 3: (233-56-70): St-Lazare Pasquier. 8: (387-35-43): Fauvette, 13: (331-56-86): Mistral. 14: (339-52-43): Montparnasse. Pathé. 14: (320-12-06): Gaumont Convention. 15: (828-42-27): Murat. 15: (651-99-75): Images. 18: (527-47-94).

NOSTALGHIA, film italien de An-

NOSTALGHIA, film italien de Andrei Tarkovski (v.o.) : Ciné-Beaubourg, 3: (271-52-36) : Bona-parte, 6: (326-12-12)) : UGC Rotonde, 6: (574-94-94) ; UGC Biarritz, 8: (562-20-40).

Biarritz, 8\* (562-20-40).

PARKING, film français de Jacques
Demy: Forum Orient Express, 1\*
(233-42-26); Rex, 2\* (236-83-93);
Hautefeuille, 5\* (633-79-38);
George-V, 8\* (562-41-46); Marignan, 8\* (359-92-82); Français, 9\*
(770-33-88); Athéna, 12\* (343-

95-40); UCG Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03); UCG Gobelins, 13\* (336-23-44);

Paramount Orleans, 14 (540-45-91); UCG Convention, 15 (574-93-40);

14 Juillet Beaugrenelle, 15" (575-79-79); Murat. 16" (651-99-75); Calypso, 17-(380-30-11); Pathé Clichy, 18" (522-46-01); Secrétan, 19" (241-77-99).

LE RETOUR DES MORTS VIVANTS (A., v.o.) (\*): Forum Orient Express, 1<sup>st</sup> (233-42-26): Paramount City, 8<sup>st</sup> (562-45-76); George-V, 8<sup>st</sup> (562-41-46);

v.f.: Paramount Marivaux, 2 (296-80-40); Paramount Opéra, 9 (742-

DELMAS - BIERRY - 548.92.97

LA PART

DU REVE

SALLE 2: à 21 h 15

de Michèle RESSI

Julian NEGULESCO

Louis LYONNET Marion BIERRY

et touiours SALLE 1 :

DERNIÈRE samedi 15

MA FEMME

TCHEKHOV

le chapeau rouge

d'alain gautré mise en scène pierre pradinas

Les vertiges d'une fin de siècle amère LE MONDE - Emotion et rire TELERAMA - Conique ravageur-une soirée étrange et décapante LE PIGARO - Les nithlètes du barlesque... superbe travail d'acteurs

d'une drôlerie furieuse ELLE - Un raz de marée... de bout en bout, le rire foit tout posser LE PARISIEN

Une réussite TELÉ 7 JOURS - Cest drôle et c'est impliétant, c'est fantastique et puis ; est vrai... LE POINT - Un couchemar apocalyptique... pépinière de comédiess rares... le rire jaillet TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN - Una efficacité qui anchante. Grapeau, le Chapeau Rouge LE MATRI.

poche

56-31); Bastille, 11° (307-54-40); Paramount Montparnasse, 14° (333-30-40); Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00); Images, 18° (522-47-94).

33-00); Images, 18' (322-41-94).

LES RIPOUX (Fr.); UGC Danton, 6' (225-10-30); UGC Biarritz, 8' (562-20-40); Maxéville, 9' (770-72-86); UGC Boulevard, 9' (574-95-40); Fauvette, 13' (331-56-86); Paramount Montparnasse, 14' (335-30-40); Convention Saint-Charles, 15' (579-33-00); Passy, 16' (288-62-34).

LA ROUTE DES INDES (A., v.o.); Hautefamille, 6t (613-79-38); Ambassade, 8'

A ROUTE DES INDES (\*\*- v.o.): reau-tefeuille, 6\* (633-79-38): Ambassade, 8\* (359-19-08): Escurial, 13\* (707-28-04); Kinopanorama, 15\* (306-50-50); v.f.; Berlitz, 2\* (742-60-33): Gaumont Sud, 14\* (327-84-50): Montparnos, 14\* (327-

(770-63-40).

LES PLAISIRS INTERDITS (IL.) (\*\*):
v.o., Paramount City, 8\* (562-45-76);
v.f., Paramount Marivaux, 2\* (29680-40): Paramount Montparnasse, 14\*
(335-30-40).

PÉRIL EN LA DEMEURE (Fr.): Cinoches, 6\* (633-10-82).

POULET AU VINAIGRE (Fr.): Studio Cujus, 5\* (354-89-22): UGC ChampsElysées, 8\* (562-20-40); UGC Boulevard, 9\* (574-95-40).

52-37).

SAUVAGE ET BEAU (Fr.): SaintAmbroise, 11\* (700-89-16).

SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT
BLANCHE (A., v.o.): Ciné Beaubourg, 3\* (271-52-36); UGC OdéErmitage, 8\* (563-16-16): Parnassiens, 14\* (335-21-21); v.f.: Rex. 2\* (236-83-93): Breague, 6\* (222-57-97); UGC Boulevard, 9\* (574-95-40): UGC Gobe-

00-65); Fauvette, 13: (331-56-86);

Mistral, 14 (539-52-43); Parmasiens. 14 (335-21-21); UGC Convention, 15 (574-93-40); Murat, 16 (651-99-75); Parmamount Maillot, 17 (758-24-24); Pathé Clichy, 18 (522-46-01).

chy. 18' (522-46-01).

LA ROSE POURPRE DU CAIRE, film américain de Woody Allen (v.o.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70): Studio de la Harpe, 5" (634-25-52): Paramount Odéon, 6" (325-59-83); Pagode, 7" (705-12-15): Gaumont Champs-Elysées, 8" (359-04-67): 14-Juillet Bastille, 12" (357-90-81): Escurial Panorama, 13" (707-28-04); 14-Juillet Beaugrenelle, 15" (575-79-79): Mayfair, 16" (525-27-06): v.f.: Richelieu, 2" (233-56-70); Paramount Opéra, 9" (742-56-31): Nation, 12" (343-04-67); Paramount Gobelins, 13" (707-12-28): Gaumont Sud, 14" (327-84-50); Miramar, 14" (320-

13 (707-12-28); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Miramar, 14\* (320-89-52); Paramount Montparnasse, 14\* (335-30-40); Gaumont Conven-tion, 15\* (828-42-27); Paramount Maillot, 17\* (758-24-24); Pathé Cli-chy, 18\* (522-46-01); Gambetta, 20\* (636-10-96).

ROCK, ROCK, film américain de Will Price (v.o.): Action Ecoles. 5 (325-72-07): UGC Ermi-

TOXIC (\* L film américain de Michael

FOXIC (\*1, film américain de Michael Herz et Samuel Weil (v.o.): Paramount Odéon, 6\* (325-59-83): Paramount City, 8\* (562-45-76); v.f.: Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40): Rex, 2\* (236-83-93): Paramount Opéra, 9\* (742-56-31): UGC Gare de Lyon, 12\* (343-01-59): Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03); UGC Gobelins, 13\* (580-18-03); UGC Gobelins, 13\* (336-23-44): Paramount Montparnasse, 14\* (335-30-40): Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00): Secrétan, 19\* (241-77-99).

lins, 13\* (336-23-44); UGC Convention, (575-93-40).

SHOAH (Fr.): Olympic Luxembourg. 6s (633-97-77); Monte Carlo 8s, (225-09-83): Olympic, 14s (544-43-14).

SOS FANTOMES (A., v.f.) : Opéra Night, 24 (296-62-56).

LES SPÉCIALISTES (Fr.) : Berlitz, 2

STAR WAR, LA SAGA (A., v.o.), LA GUERRE DES ÉTOILES, L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE, LE RETOUR DU JEDI : Espace Gaité, 14 (327-

\*\*STEAMING (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, \*\*Y (271-52-36) ; Saint-Germain Village, \*\*Section 10-60 ; Reflet Balzac, 8\*\* (561-10-60) ; Parnassiens, 14\*\* (320-30-19).

STRANGER THAN PARADISE (A., v.o.): Saint-André-des-Arts, 6 (326-

SUBWAY (Fr.): Forum Orient Express, 1° (233-42-26); Berlitz, 2' (742-60-33);

310 MA1 / 22 JUINE

LE THÉATRE DES DEUX-ANES

donnera le samedi 8 juin en soirée

la dernière de la mordante revue

LES ZĒROS SONT FATIGUĒS

Réouverture en septembre une nouvelle revue de P.-J. Yaillard

avec P.-J. Vaillard

et Maurice Horgues.

ALBER

(742-60-33); Ambassade, 8º (359-

19-08); Montparnos (H.sp.), 14 (327-

tage, 8° (563-16-16).

Quintette, 5º (633-79-38); Colisée, 8º (359-29-46); Miramar, 14º (320-89-52); Gaumont Convention, 15º (828-

42-27).

TERMINATOR (A., v.o.): Paramount Odéon, 6 (325-59-83): Marignan, 8 (359-92-82): v.f.: Rex, 2 (236-83-93); Paramount Opéra, 9 (742-56-31): Paramount Galaxie. 13 (580-18-03): Montparmasse Pathé. 14 (320-12-06); Pathé Clichy, 18 (522-46-01).

THAT'S DANCING (A., v.o.): Cisé Beaubourg, 3 (271-52-36): UGC Odéon, 6 (225-10-30): UGC Normandie, 8 (563-16-16): 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79): v.f.: UGC Montparmasse, 6 (574-94-94); Paramount Opéra, 9 (742-56-31).

LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE (Fr.): Richelien, 2 (233-56-70): UGC 8

E THÉ AU HAREM D'ARCHIMEDE (Fr.): Richelieu, 2° (233-56-70): UGC Danton. 6° (225-10-30): Ambassade. 9° (359-19-08): Lumère, 9° (246-49-07): Athéna. 12° (343-00-65): UGC Gobe-lins, 13° (336-23-44): Gaumont Sud. 14° (327-84-50): Montparnos. 14° (327-52-37): 14 Juillet Beaugrenelle, 15° (575-79-79).

52.37); 14 Juillet Beaugrenelle, 15' (575-79-79).

THE BOSTONIANS (A., v.o.): Epéc de Bois, 5' (337-57-47).

UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE (Fr.): Lucernaire, 6' (544-57-34).

VOLEUR DE DÉSIRS (A., v.o.): Forum Orient Express. 1" (233-42-26); George V, 8' (562-41-46): v.f.: Mazicialle, 9' (770-73-86): Paramount Montparnasse, 14' (335-30-40).

WITNESS (A., v.o.): Gaemont Halles, 1" (297-49-70): Bretagne, 5' (222-57-97); Hautefeuille, 6' (633-79-38): Publicis Saint-Germain, 6' (222-72-80): Publicis Champs-Élysées, 8' (720-76-23); Marignan, 8' (359-97-82): 14 Juillet Beastille, 11' (357-90-81); PLM Saint-Jacques, 14' (589-68-42): 14 Juillet Beastille, 15' (575-79-79); v.f.: Richelien, 2' (233-56-70); Français, 9' (770-33-88); Nation, 12' (343-04-67): UGC Gare de Lyon, 12' (343-01-59); Fauvette, 13' (331-56-86): Montparnasse Pathé, 14' (320-12-06): Mistral, 14' (539-52-43); Gaumont Convention, 15' (828-42-27); Victor Hugo, 15' (727-49-75); Paramount Maillot, 17' (758-24-24): Pathé Wepler, 18' (522-46-01); Gambetta, 20' (636-10-96).

Les grandes reprises

ADIEU PHILIPPINE (Fr) : Républic Cinéma, 11 (805-51-33). ALIEN (A., v.f.) (\*): Gaité Boulevard, 9-(233-67-06). L'ARGENT (Fr.) : Denfert, 14 (321-

AUTANT EN EMPORTE LE VENT (A., v.o.) : Reflet Logos II, Se (354-42-34), Mercury, 8 (562-75-90).

LE BEAU MARIAGE (Fr) : Denfert, 14 (321-41-01).

LA BELLE ET LE CLOCHARD (A. v.f.): Napoléon, 17 (267-63-42). CHRONIQUE D'UN AMOUR (1L, v.o.): Epéc de bois, 5 (337-57-47).

COUP DE CŒUR (A., v.o.) : Deniert, 14 (321-41-01).

LA DIAGONALE DU FOU (Fr.-4t., v.o.): Cluny-Palace. 5\* (354-07-76); Colisée, 8\* (359-29-46).

LE DERNIER COMBAT (Fr.): Contres-

сагре, 5: (325-78-37). DERSOU OUZALA (Sov., v.o.): Den-fert, 14 (321-41-01); Saint-Lambert, 15 (532-91-68).

DIVINE MADNESS (A., v.f.) : Opérs Night, 2\* (296-62-56). DOCTEUR JIVAGO (A., v.o): Olympic Luxembourg. 6 (633-97-77).

L'ÉTOFFE DES HÉROS (A., v.o.) : Boite à films, 17= (622-44-21). EXCALIBUR (A., v.o.) : Calypso, 17= (380-30-11). L'ÉVANGILE SELON SAINT MAT-THIEU (It., v.o.) : Châtelet, 1º (508-

LA FILLE DE RYAN (A., v.o.) : Ranelagh, 16<sup>-</sup> (288-54-44). GEANT (A., v.o.) : Forum, 14 (297-

23-74): Quintette, 5 (633-79-38); Reflet Balzac, 9 (561-10-60); Action Lafayette, 9 (329-79-89); Parnassiens, 14 (335-21-21); v.f.: Lumière, 9 (246-49-07); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03): Images 13 (522-47-94) 18-03) : Images, 18 (522-47-94). HAIR (A., v.o.) : Boîte à films, 17º (622-44-21),

IF (Ang., v.o.) : Reflet Médicis, 5 (633-25-97).

L'IMPORTANT, C'EST D'AIMER (Fr.) (\*\*) : Boîte à films, 17 (622-44-21). LA MAITRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS (A., v.o.): Studio Bertrand, 74 (783-64-66).

LA NUIT DE L'IGUANE (A., v.o.) : Champo, 5º (354-51-60). PHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.) (\*), Châtelet Victoria, 1= (508-94-14); Saint-Lambert, 15= (532-91-68). PIERROT LE FOU (Fr.): Saint-Lambert, 15: (532-91-68).

POLICE ACADEMY (A., v.f.) : Arcades, LE PROCES (A., v.a.) : Epée de Bois, 5: LA POUPÉE (Fr.): Républic Cinéma, 11 (805-51-33).

PSYCHOSE (A., v.o.): Action Chris-tine Bis, 6 (329-11-30); Parmassiens, 14 (335-21-21). RUE CASES-NEGRES (Fr.) : Grand

Pavois, 15º (554-56-85).

SKINOUSSA (Fr.): Républic Cinéma, 11° (805-51-33). SHINING (A. \*) (v.a.), Républic Cinéma, 11 (805-51-33); (v.f.); Arcades, 2 (233-54-58).

SONATE D'AUTOMNE (Suédois, v.o.) : Rialto, 19 (607-87-61). LES SORCIÈRES (IL) : Reflet Logos, 5º (354-42-34). LA STRADA (IL, v.o.) : Saint-Lambert, 15 (532-91-68). THE HIT (A., v.o.) : Rishto, 19 (607-

TRISTANA (Fr.) : Denfert, 14 (321-LES TUEURS (A., v.o.) : Action Christine, 6' (329-11-30). UNE FILLE UNIQUE (Fr.): Républic Cinéma, 11' (805-51-33).

RADIO-TÉLÉVISION

### Jeudi 30 mai

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Feuilleton : l'An mil. De J. D. de La Rochefoucault.

De grands moyens techniques et financiers pour ce feuil-leton en trois parties qui évoque une époque d'attente, dont on sait très peu de chose et qui a été réalisé sous la conduite historique de Georges Duby, professeur au Collège de France, spécialiste du Moyen Age. Le pre-mier volet, sur le thème du voyage, conte les aventures de Guillaume en marche vers le fief de Roquetaille, dans les Pyrénées.

h 35 Internationaux de tennis à Roland-Garros. 21 h 50 Parvis des libertés et des droits de

l'homme. Emission de Nicole Courtois-Higelin et Béatrice Soulé. Emission de Nicole Courtois-Higelin et Béatrice Soulé.

Pour fêter la muit des droits de l'homme, musiques et sons en tous genres et de tous les horizons: Chawrs et Orchestre national de France, negro spirituals, tambours du Burundi, Michel Portal, Memphis Slim, Mosalini, plus quelques-uns des grands noms de la nouvelle musique africaine. La soirée, qui s'inscrit dans le cadre international des libertés et des droits de l'homme, réunit, sous l'égide de M. François Mitterrand, président de la République, différentes personnalités dont Elie Wiesel, Léopold Sedar Senghor, Dom Helder Camara. Elle sera retransmise en direct du parvis du Trocadéro à Paris.

### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

20 h 35 Cinéma: Un flic.

In 35 Cinema: Un flie.

Film français de J.-P. Melville (1972), avec A. Delon, C. Deneuve, R. Creenna, R. Cucciolla (rediff.).

Après un cambriolage dans une station bainéaire hors saison, un commissaire de police parisien entretient avec le chef de la bande et la pègre des rapports ambigus. Techniquement parfait, ce dernier film de Melville n'arrive pas, comme en d'autres cas, à transformer un fait divers en tragédie.

h. 15 Manuerna: Carte de creece.

22 h 15 Magazine: Carte de presse.
En 1865, six officiers sudistes fondaient le Ku Klux.
Klan. Aujourd'hul, cette secte ruciste imprègne encore
de ses rites et de ses théories meurtrières le Sud américain. Claude Chelli a recherché des acteurs et témoins. Une enquête difficile à mener. A suivre absolument. 23 h 15 Histoires courtes : « Justa avant la 23 h 45 Journal

0 h 15 Bonsoir les clips.

TROISIÈME CHAINE: FR 3 20 h 35 Histoire d'un jour. 27 avril 1969 : le pouvoir a changé de main. Série proposée par Ph. Alfonsi et M. Dogovson. (Lire

notre article page 8.)

22 h 10 Journal 22 h 35 Série : idées reçues. 22 h 40 Prélade à la nuit.

### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 3, Tour de France gourmand; 17 h 16, Woody Woodpecker; 17 h 22, Quoi de neul?; 17 h 35, Fraggle rock; 18 h 1, Court métrage; 18 h 6, Dynastie; 18 h 51, Atout Pic; 18 h 58, Feuilleton; l'Homme du « Picardie »; 19 h 15,

### CANAL PLUS

29 h 35, Qu'est-ce qu'en attend pour être beuroux ? film de C. Serrean ; 22 h 18, Martial, di! « l'homme bus » ; 22 h 38, New York Nights, film de R. Vandenbes ; 8 h 15, le Cadena, film de M. Lang ; 2 h, Johnny Hallyday an Zénith.

### FRANCE-CULTURE

20 h 30 « Eviraduus », de Victor Hugo. Texte extrait de « la Légende des siècles » et mus en musique par Maurice

Jarre.
21 h 30 Vocalyse: avec François-Beruard Mache, composi-

22 h 30 Neits magnétiques : les fepuntes et l'armée.

### FRANCE-MUSIQUE

20 h 15 Concert (en direct da l'église Saint-Louis-en-Tile): Messe brève pour deux voix d'enfants avec orgue, de Delibes; Messe à trois voix a capella, de Caplet: Missa in simplicitate pour chœur et orgue, de Langlais: Suite liturgique avec handboix, cor anglais, violoncelle et harpe, de Jolivet, par la maîtrise de Radio-France, dir. Lesserre de Roost.
22 h 30 Les soirées de France-Musique: Mélodies de Moniusko; à 23 h 5, Cétait Berlin.

### Vendredi 31 mai

### **PREMIÈRE CHAINE: TF 1** 10 h 30 ANTIOPE 1.

Internationaux de tennis à Roland-Garros

mariage ».

(et à 14 h).

13 h Journal. 13 h 50 Le rendez-vous des champions. 18 h 20 Mini-journal pour les jeunes.

18 h 30 Série : Cœur de diamant. 19 h 10 Jeu: Anagram.

19 h 40 Feuilleton: Les Bargeot. 20 h Journal.

20 h 35 Le jeu de la vérité. Emission de Patrick Sabatier et Rémy Grumbach. Invités : blichel Polnareff, Brian Ferry...

Aucun mystère! Il y a nocturne à la Samaritaine-Rivoli tous les mardis et vendredis).

### Internationaux de tennis à Roland-22 h Garros

22 h 15 Téléfihm: les Bottes rouges. De Véronique Lindenberg, avec M. Noël, A. Mess... Une prostituée partagée entre son travail et son amour bancai pour un souteneur de petite envergure rencontre un enfant-sée, sorte d'apparition incongrue et miracu-leuse. Cette créature fragile et passionnée est venue res-susciter la magie de l'enfance. 23 h 40 Journal.

23 h 55 C'est à lire.

### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

6 h 45 Télémetin 10 h 30 ANTIOPE.

12 h Journal et météo.

12 h 10 Jeu : L'académie des neuf. 12 h 45 Journal.

13 h 30 Feuilleton : Des lauriers pour Lila. 13 h 45 Autourd'hui la vie.

14 h 50 Série: Theodor Chindler,

15 h 40 La télévision des téléspectateurs. Reprise : Moi... je. 17 h

L'année de l'Inde. Deux regards sur un village indien Piparsod : le premier

par le grand cinéaste reporter Raymond Depardon, le second par un cinéaste indien. 17 h 45 Récré A 2.

18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu: Des chiffres et des lettres. 19 h 15 Emissions régionales.

19 h 40 Le théâtre de Bouverd. Journal, 20 h

20 h 30 D'accord pas d'accord (INC), 20 h 35 Feuilleton : Châteauvallon.

h 35 Founton: Chateauvanon.
D'après J.-P. Petrolacci, réal. P. Planchon.
Suite de la soga autour d'un quotidien régional de la France d'aujourd'hui: dans les locaux de la police judiciaire, Nicole demande à Bernard de calmer son oncle; mini-attentat devant le Bijou-Bar...

h 40 Apostrophes.

Magazine littéraire de B. Pivot. Sur le thème « Le corps », sont invités : Jame Fonda (le Bel Age de la femme), Jacques de Langlade (Brummell, le prince des dandys), Eliane Perrin (le Culte du corps),

Léon Schwartzenberg (Requiem pour la vie), Georges Vigarello (le Propre et le Sale). 22 h 50 Journal. 23 h Ciné-club : Petit à petit.

Film français de J. Rouch (1969).

Troisième partie: L'imagination an pouvoir, avec
D. Zika, L. Ibrahima Dia, I. Gaoudel, S. Faye...

Damouré et Lam sont de retour au Niger. Ils ont ramené les deux femmes et le clochard rencontrés à Paris. Mais les affaires entreprises « à l'européenne » tournent mal. Cette troisième partie est une sarte de fable où son amour de l'Afrique conduit Jean Rouch à replacer ses personnages dans leur civilisation naturelle.

### TROISIÈME CHAINE: FR 3

Télévision régionale. 19 h 55 Dessin animé : Il était une fois l'homme.

20 h 5 Lesjeux.

20 h 30 D'accord pas d'accord (INC). 20 h 35 Série Agetha Christie : les Associés

contre le crime.
Un imptante essassiné avec une épingle à chapeau, un suspect arrêté; une petite jeune fille blonde nommée Doris Évans. Tommy et Tuppence enquêtem.

21 h 30 Vendredi : les Médicales.

Emission d'I. Barrère et V. Cohen-Hadria. Ils sont en France plus de trente mille à être lourdement handicapés. Pour les trois quarts d'entre eux, tout a commence brutalement par un accident. Quels sont les

remèdes, les appareils de locomotion actuellement dis-ponibles, les dernières techniques à l'étude? Avec les professeurs Claude Gros, Pierre Rabischong, Yves 22 h 25 Journal

22 h 45 Série : Idées reçues. 22 h 50 Prélude à la nuit.

### **CANAL PLUS**

7 h. 7/9; 9 h. Erendira, film de R. Guerra; 10 h 55, Sex shop, film de C. Berri; 12 h 30, Cabon Cadin. (et à 17 h 5); 13 h 5, Rue Carnot (et à 17 h 25); 13 h 45, Superstars; 14 h. les Mots pour le dire, film de J. Pinheiro; 15 h 30, Mississipi Bines, film de B. Tavernier et R. Parrish; 18 h. Jeu: 4 C+; 18 h 40, Jeu: Les affaires sont les affaires; 10 h 45 Tout Carlota. 20 h 5 Tou 50, 28 h 35 Superstars; 19 h 45, Tout s'achète ; 20 h 5, Top 50 ; 20 h 35, Supersiars ; 21 h 5, To be or not to be, film de E. Lubitsh ; 22 h 45, Légitime violence, film de S. Leroy; 0 h 25, New Yerk Nights, film de R. Vanderbes; 2 h 5, Gorky Park, film de M. Apted; 4 h 10, Johnny Hallyday an Zénith; 5 h 5, Managhé, film de M. Ducen. solée, film de M. Dugan.

### FRANCE-CULTURE

0 h, Les mits de France-Culture ; 7 h, Le goût du jour ; 8 h 15. Les enjeux internationaux ; 8 h 30, Les chemins de la commissance: fragilité du mariage (et à 10 h 50; le corps tel qu'on le pense); 9 h 5, Matinée du temps qui change : l'Etat modernisateur, 1947-1973; 10 h 30, Massique : miroirs (et à 17 h); 11 h 10, L'école hors les murs; 11 h 30, Feall-(ct à 17 h); 11 h 16. L'école hors les murs; 11 h 36, Fenilleton: Victor Hugo; 12 h, Panorama; 13 h 46, On commence...; 14 h, Un livre des voix: «l'Appartement», de Christiane Lesparre; 14 h 30, Sélection prix Italia: «l'Histoire véridique de Jacotin»; «le Récit de l'an zéro»; 15 h 30, L'échappée belle : la cuisine sauvage; Terre des merveilles: le voyage de Saint-Brendan; 17 h 18, Le pays d'ici, en direct de La Rochelle; 18 h, Sabjectif : agora; 19 h 30, Les grandes avenues de la science moderne; 20 h, Musique, mode d'emploi : Haendel.
20 h 30 La Villette : chamtier I (1º partie).
21 h 30 Black and blue : rare guitare.

21 h 30 Black and blue : rare guitare.

FRANCE-MUSIQUE

2 h, Les suits de France-Missique ; 7 h 16, L'impréva ; 9 h 8, Le matin des nunciens : des instruments, des formes, l'instrumentiste mis à mal ; 15 h, Verveine-Scotch : - Famille, je vous aime » ; œuvres de Britten, Charpentier... ; 17 h, Histoire de la masique; 18 h 2, Les chants de la terre; 18 h 36, Jazz d'anjourd'hai; 19 h 15, Les mases en dialogue, maga-zine de musique ancienne; 20 h 4, Sonates de Scarlatti, par Scott Ross.

20 h 30 Concert : Te Deum, de Berlioz : Psaume 47, de Schmitt, par le Nouvel Orchestre philharmonique et les chœurs de Radio-France, dir. M. Janowski, sol. T. Zylis-Gara et W. Raffeiner.

22 h 20 Les soirées de France-Musique : Les pécheurs de purles : œuvres de Ravel, Jolivel, Ibert, Poulenc... à 24 h,





24. Lettres étrangères : l'Italie du Frioul à l'Etna. 26. Histoire littéraire : Roger Gilbert-Lecomte et Roland Dumas. 27. Portrait : Jacques Roubaud, un chat dans un jeu de pistes. 28. Classiques : un grand roman érotique chinois.

# Le Monde DES LIVRES

# **LEONARDO**

## Un esprit XVIIIe

Leonardo Sciascia, le Sicilien, revient en pleine lumière, alors que paraissent simultanément en France Mots croisés, chez Fayard, et Stendhal et la Sicile, chez Maurice Nadeau. Essayiste, libelliste, nouvelliste, romancier, polémiste toujours, Sciascia, qui vit entre Palerme et Racalmuto où il est né, a répondu aux questions de Jean-Noël Schifano, qui fut le traducteur de l'Affaire Moro, la plus passionnante « enquête » de Sciascia.

Section 2018 Section 1

Salar Service Control

The state of the state of

Après un cours

purgatoire,

« De l'assassinat d'Aldo Moro (printemps 1978) à l'assassinat du syndicaliste Ezio Tarantelli (printemps 1985), et après quatre années d'enquête que vous avez menées an sein de la commission parlementaire sur la mort cruelle de Moro, vous semblez voir dans la criminalité politique une des manières qu'a l'Italie de se gouverner...

- Ma vision de l'histoire italienne, sous l'angle de la criminalité, a des racines plus lointaines, plus reculées dans le temps, que l'affaire Moro. Mais, dirais-je, pas seulement de l'histoire italienne. J'ai toujours en, peut-être en liaison avec certains événements qui se sont passés dans les années de mon enfance (par exemple: le peloton d'exécution pour ceux qui avaient l'intention - rien que l'intention - d'attenter à la vie de Mussolini), une vision du pouvoir comme fait criminel Le pouvoir de l'Etat. Le pouvoir massieux. Le pouvoir



CAGNAT.

aussi, je crois. Fût-ce moins expli-

Alberto Moravia déclarait, il y a quelques années, qu'il était un écrivain rebelle; et vous, êtes-vous l'enquêteur, l'inquiéteur de Sicile ?...

- Je pe crois pas être un rebelle; et pas même un révolutionnaire. Je suis plutôt un conservateur : en ce sens que je veux conserver le meilleur (qui veut conserver le pire est, en ecclésiastique, tel qu'il s'est revanche, un réactionnaire), ce Calas. Et tout particulièrement en Italie. Et tout particulièrement en ce qui concerne l'administration de la justice,

### Stendhal, l'adorable

- Vous avez écrit, au début d'un de vos tivres, que Stendhal, et pas seulement le Stendhal qui imaginait d'être allé en Sicile, était pour vous le seul écrivain « adorable ». Curieux, ce vocable si pen voltairien sous votre plume,

connaître l'histoire de l'Inquisi- comme disent, avec ironie, ceux une place aussi grande dans notre le livre a été publié, il y a vingttion. Des livres comme Mort de qui ne les aiment pas. Voilà tout. vie, comme Stendhal dans ma cinq ans de cela, j'ai réagi avec l'inquisiteur et les Poignardeurs, Mais, aujourd'hui, revendiquer vie, il faut bien reconnaître qu'on une certaine intolérance. Je avant celui sur l'Affaire Moro, les libertés fondamentales de éprouve à son endroit un sentitraduisent explicitement cette l'homme, de l'individu, apparaît ment qui va au-delà de la raison, vision, cette préoccupation, cette comme un fait révolutionnaire, un sentiment presque religieux obsession. Mais tous les autres de même qu'au temps de l'affaire ou, du moins, fétichiste, un senti-

# **SCIASCIA** dans un corps XXe

ment d'adoration : et je le reconnais. Du reste, je ne suis pas le seul. Stendhal est l'unique écrivain au monde capable de susciter chez certains ce genre de pas-

— On vient de publier en France les Leçons sur Stendhal du prince de Lampedusa en compagnie de votre Stendhal en Sicile. Vous écrivez, dans Mots croisés, que le Guépard est un livre «écrit par un homme vieux pour des gens rieux »; et, d'autre part, vous avez dit que le Guépard avait annoncé, dès la fin des années 50, les désillusions actuelles de l'Italie. Est-ce à dire que l'Italie est devenue m pays de gérontes sans espoir ?

- L'expression « écrit par un homme vieux pour des gens vieux » est de Lampedusa à propos de la Chartreuse. Isolé de la sorte, on dirait un jugement négatif. Mais Lampedusa ajoutait : « Il faut avoir passé les quarante ans pour la comprenrévélé à mes yeux à travers les meilleur qui réside en · les mon?

dre. - Et c'est aussi ce que livres, quand j'ai commencé à immortels principes de 1789 .

- Lorsqu'un écrivain occupe j'ajoute pour le Guépard. Quand dre. - Et c'est aussi ce que cinq ans de cela, j'ai réagi avec s'accompagne d'une impression maintiens certaines de mes réserves d'alors : mais les désillusions de Lampedusa sont Lumières et au «catholicisme aujourd'hui les miennes.

> - Vous semblez balancer entre le monde «innocent» des Lumières et le catholicisme coupable d'Alessandro Manzoni. Comme Alberto

Savinio, vous sentez-vous «fils de l'intelligence et du péché » ?... Roland Barthes disait que «Voltaire fut le dernier écrivain heureux»: les Temps modernes vous paraissent-ils vouer l'écrivain que vous êtes à ce que vous appelez un « savoir déses-

- Pour difficiles et pleines de

tribulations que puissent être les conditions où un écrivain se trouve à vivre, pour douloureux et désespéré que puisse être ce dont il écrit, écrire est toujours, en soi, un acte de bonheur. Lorsque j'entends un écrivain parler de la « peine » d'écrire, je le crois si c'est un écrivain qui ne me plaît pas, mais si c'est un écrivain que j'aime, je n'arrive pas à le croire On raconte que Matteo Maria Boiardo, l'auteur du Roland amoureux, faisait sonner à toute volée les cioches de Scandiano (bourg dont il était le seigneur) quand il trouvait un beau nom pour les personnages de son poème. Pour moi, trouver les mots justes, construire une phrase exacte, réussir à exprimer avec précision sentiments et pensées, cela tient de la fête, cela de luminosité, d'harmonie. En somme, de bonheur.

» Quant à l'«innocence» des coupable • de Manzoni, je dojs dire que je ne les vois pas en dualité, en opposition, en contraste.

> Propos recueillis par JEAN-NOEL SCHIFANO. (Lire la suite page 24.)

### • LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH

### « Ferragosto », d'Antoine Compagnon

## Fâcheuse lagune

ÉCIDÉMENT, on fait court, ce printemps. Dans la foulée de Duras et d'Ernaux, il y a eu Guibert, Bredin ; voici Jaccard, Compagnon, entre autres récits dégraissés où le muscle montre ses houles brèves, comme les jambes des poulains au pré. Car la brièveté 85 s'allie au nerf, au lumineux.

il y a quelques années, parions qu'un auteur comme Compagnon aurait cru déchoir d'écrire aussi court et clair. Le compliqué jargonneur faisait partie des signes extérieurs de la haute intellectualité. Or Compagnon est de ce format.

Polytechnicien passé à l'enseignement littéraire, qu'il dispense dans son Ecole d'origine et dont il connaît le complexe cheminement, de Lanson à Ricardou ( la Troisième République des Lettres, Seuil, 1983), il est l'auteur d'un savant Montaigne (Seuil, 1978) et de travaux non moins érudits sur la Citation et le Deuil (Seuil, 1979). De quelles digressions sioux il ne nous aurait pas régalés naguère, sur l'écrivain se regardant écrire, la figure narrative et autres joyeusetés !...

quier en stage à Londres raconte ses amours brûlantes et ■ERRAGOSTO ressemble à une confidence naïve. Un bansans lendemain avec une architecte milanaise, Alessandra. Un désir violent les a jetés l'un vers l'autre, et puis ce fut la séparation sans phrase, dans une gare écrasée de chaleur. Pourquoi l'extase ? Pourquoi son contraire, subitement ? Ce mystère auquel personne n'échappe et que la littérature n'en finit pas d'élucider, plongeons-y encore une fois.

C'est à Venise que « ça » se déglingue. Avant, « tout baigne », comme disent les enfants aujourd'hui. Mieux : chaque minute a l'éclat, la solennité terrible, d'une naissance du monde. Paut-être est-ce de ce paroxysme éreintant que périra leur

ils se sont connus à Londres, autour d'un projet de centre culturel pour l'Egypte. Elle avait un amant, qui a vite cessé de peser sur elle, sur eux. A Bologne, à Milan, leurs corps se sont fait fête. Leur goût commun des villes et des musées a meublé les pauses et relancé la voluoté.

AGAN, dans De guerre lasse, assure que le cœur est mauvais touriste. Les maximes, je le crains, ne renseignent que sur leur auteur et co que sur leur auteur, et se retournent comme des gants. Pour Compagnon, c'est tout l'inverse : le cœur porterait à l'excursion. A moins que Ferragosto ne nous parle que du

On y passe du Kama-Sutra au Guide bleu et retour, via le Michelin, Nous n'ignorons rien de ce qu'Alessandra et son amant admirent au jardin botanique de Londres, de ce qu'ils mangent à Bath, des américanos bus à Padoue, des Giotto dévorés à

Donc, à Venise, tombe la sale question : nous aimons-nous vraiment ? Que voulons-nous de l'autre ? La jouissance partagée dens l'instant ne masque plus l'effroi du lendemain et se laisse miner par lui.

Si ca se trouve, la chaleur torride y est pour quelque chose. On est le 15 août - Ferragosto veut dire « Assomption » en italien. Venise sent le cadavre oublié dernière des volets. Il arrive que la beauté s'épuise, que le torpeur anéantisse tout élan. L'orage n'y fait rien, avec ses ocres et ses bleus crus. L'air manque ; fâcheuse lagune ! Fuir, là-bas, fuir ! Un peu de Nord, de

🗨 E Nord sentira l'Est. Ce sera Vienne, Autriche. Le couple y respire à nouveau. La grande roue du Prater réveille les vertiges engourdis. Alessandra explique Loos, son dieu. On dîna de schnitzel. On compare Schönbrunn aux châteaux de

(Lire la suite page 28.)

### Le chef-d'œuvre de F. Braudel au prix du poche

# **FERNAND**

## La Méditerranée et le monde méditerranéen

à l'époque de Philippe II e edition intégrale or emoon antegrane 1.256 pages au format 15,5×24 avec cartes et illustrations. En librairie la semaine prochaîne.

2 wolumes - Chacum 75 F

Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme XVe-XVIIIe Siècle Une œuvre prestigieuse présentée en 3 volumes sous coffret

103, bd Saint Michel - 75865 Paris

## George Sand, une «battante»

Patiemment, Georges Lubin poursuit son grand œuvre. A la fin du dix-neuvième tome de la Correspondance générale de George Sand qu'il rassemble avec tant de minutieux amour depuis si longtemps, il reste à épistolière dix ans devant elle. C'est dire que l'éditeur n'est pas au bout de ses peines.

Passionnant, comme tous ceux qui l'ont précédé, en ce sens qu'il révèle un personnage fascinant (qu'on l'admire ou qu'on le haïsse), ce volume est, parmi les autres, d'une tonalité particulière. Depuis des mois, anceau, le compagnon fidèle de quinze années, est entré dans une atroce agonie, interminable, La fin survient le 21 août 1865, et s'abat, sur George, une chape de tristesse qu'on n'aurait pas imaginée possible chez une femme de cette énergie physique

Une sincère désolation émane des innombrables lettres et billets qu'eile envoie à tous ses amis pour les inviter aux obsèques ou les remercier de leur sympathie à cette occasion. Des inconditionnels de la médisance

ont soutenu, sans preuve, que George, le soir de cette mort, « dînait joyeusement au cabaret » à Paris, avec Alexandre Dumas fils. Justice est faite désormais : une longue note (p. 363) établit l'inanité de tels propos. Ce qui est éblouissant, chez Georges Lubin, c'est qu'il connaît les faits et gestes de cette femme au jour le jour et presque à la minute près et qu'aucun détail ne lui

echappe, ce qui permet d'établir

solidement la vérité.

Abattue, notre sexagénaire ne tarde pas à rebondir. Un second bébé s'annonce, chez son fils Meurice - ce sera Aurore Sand, - et voici la grand-mère qui claironne cette naissance à tous les échos. Il faut assurer l'aisance du jeune ménage et des deux petites filles qu'elle chérira si tendrement. Toutes voiles au vent, elle fonce pour obtenir que les parents de Manceau renoncent à l'héritage de leur fils en faveur du sien ; ce qui n'est ni tout à fait joli (elle compte sur «l'inoffensivité» desdits parents) ni tout à fait juste, Maurice

mère. Elle vend la Sainte-Anne peinte par Delacroix - «pas si bien que je l'espérais» - et obtient, contre son ex-mari. Casimir Dudevant, un jugement qui empêche celui-ci, perclus de dettes, de dépouiller ses enfants. «Ses enfants?» C'est Maurice qui compte, au principal, Solange loin derrière.

«Je porte la vie comme elle est - écrit George Sand à Dumas fils. J'ai pas (sic) même le temps de savoir comme elle est. > Elle la porte, en effet, la pousse, la maimène, la force. Une «battante» (1).

G. GUITARD-AUVISTE.

(1) On lira avec plaisir, à défaut ce posséder l'édition complète parue dans la Pléiade en 1970, les frag-ments très heureusement choisis d'Histoire de ma vie, autobiographie que réédite Stock dans sa collection de noche 245 e 42 E de poche. 345 p., 43 F.

★ George Sand : Correspondance (jauvier 1865-mai 1866). Edition de Georges Lubin, tome XIX. Garnier, 1 004 p., 220 F.

légitimité du pouvoir.

Michel Foucault

et la punition

grandes stars internationales, d'Ella Fitzge-

raid à Jacques Brei, et pour un « roi » de

soixante-quatre ans une « fête continue »,

comme le disait le titre du film qui vient

d'être projeté à la télévision, réalisé lui aussi

• LA RACINE. On connaissait la poésie

en clair-obscur de Françoise Eschalier (la

Bigarade, Ed. Saint-Germain-des Prés). Elle

nous donne maintenant sept nouvelles poéti-

ques présentées par Jean Joubert et où

« réalité et surréalité peu à peu se confondent

dans une osmose singulière ». Petite-fille de

Marie et Raymond Eschalier (prix

Fémina 1925 pour Cantegril), Françoise

Eschalier chasse de race, cela éclate notam-

ment dans la Racine, le plus achevé des

textes de son petit recueil. Françoise Escha-

lier, la Racine et autres nouvelles, préface de

Jean-Joubert. (90 p., 75 F. Ed. Edmond

● GUY DES CARS : Je t'aimerai éternel-

*lement.* Le cinquantième livre de Guy des

Cars. Encore une histoire de passion et de

violence, bien fabriquée, comme toujours

chez Guy des Cars, romancier bien

« une envie d'éternité ». Pour les adeptes de

Guy des Cars. (Flamme, 240 p., 65 f.)

Charlot, le Haut-Quartier, 34120 Pézenas.)

par Lipmann. (Balland 244 p., 79 F.)

avatars d'une image, elle suit à la

trace le statut du politique dans

l'histoire de l'Occident et elle

s'interroge sur ce qui donne à voir la

\* L'AIGLE. CHRONIQUE

DOCUMENT

Quatre ans de la vie

beau souci, correspondent bien les

chapitres de ce recueil où les

auteurs, dont Roger Lallemand et

Thierry Lévy, s'interrogent sur la

légitimité de la punition. Dans sa

préface, Ringelheim exprime le

malaise qui existe actuellement face

à la punition. Et le fait que, contrai-

rement à jadis, punir est, heureuse-

ment dirions-nous, devenu un pro-

blème et l'objet d'un débat. - M.O.

\* PUNIR MON BEAU SOUCI. POUR UNE RAISON

PÉNALE, volume collectif sous la

éditions de l'Université de Bruxelles, 26, rue Paul-Héger, 1050 Bruxelles.

de Caroline B.

Un gros cahier brun a été retrouvé aux Puces. C'est le journal intime d'une Parisienne d'il y a cent vingt ans, Caroline Brame, née et morte dans le faubourg Saint-Germain, rue Saint-Dominique. Georges Ribeill – le découvreur – et Michelle Perrot - qui n'en est pas à son premier inventaire des signes d'une autre histoire des femmes - en font la lecture, le commentaire.

Le texte lui-même est étonnant. Quatre ans (1864-1868) d'introspection codifiée, stéréotypée et véridique, avec ces exclamations qui sonnent faux - minaudières et chichiteuses - et vrai : la vie dans le coton, le coton qui étouffe, anesthésie, et, au bout du compte,/tue. Mais le plus intéressant reste de loin les remarques, les pistes que désignent les deux accompagnateurs de ce texte. Le portrait de Caroline Brame qui s'en dégage est

tout en nuances. Pourtant cela paraît si loin, cette vie enfermée entre la chapelle et les visites, les examens de conscience et la broderie, le mariage à dix-neuf ans, conformiste, résigné, d'une fille vivante, sans doute intelligente, imaginative. Admirable massacre en douceur, au nom de Marie, d'une mère admirable, et de futures filles qui le seront autant.

Michelle Perrot brosse parfaitement le profil psychologique et histoire, qui ne s'amuse pas tous les jours. Georges Ribeill s'attaque, lui,

d'une mince couche sociale, une bourgeoisie d'Empire fascinée par les comportements de la noble qui ne tiendra pas le choc de la Troisième République. C'est très cleir et très probant. Et la courte vie de Caroline Brame paraît du coup doublement symbolique : d'un étouffement, personnel, d'une impasse, collective. D'où vient une certaine déception ? C'est qu'on attend toujours trop de ces vies comme arrachées à l'oubli. L'émotion existe certes, mais aussi un léger ennui, un certain agacement. Que l'analyse gomme bien sûr, sans la faire oublier. Voici un journal intime, qui est pour une fois, et avant tout, un

outil pour réfléchir. - G. B. **★ LE JOURNAL INTIME DE** CAROLINE B., enquête de Michelle Perrot et Georges Ribeill. Arthaud-Montalba, 254 p., 85 F.

### ROMANS

Deux vies

Bethsebée est une passionnée. Pourtant pierre à pierre, elle s'est bâti une vie pas si mal, matemant ceux qui en avaient besoin. Lucien son mari, un certain Charles qui se meurt, Betty, sa fille. Dans sa mémoire, les vies se télescopent, celles qui ont eu lieu, et les autres, possibles et impossibles. Bethsabée lit un livre, l'histoire de Maria Nunez, dont le nom secret était Betsheva Bennoni, petite juive cachée du Portugal, persécutée par les inquisiteurs. Bethsabée (cela veut dire : fille d'opulence), qui est sensible et qui a de l'imagination, se demande quels liens mystérieux l'unissent à Betsheva; elle trouve que leurs vies se ressemblent. A cause de la peur.

Il lui faut être aimée et rassurée. Raphaēl est là, complice, plus jeune de dix ans. homosexuel, attentif, patient et tendre. Deux intrigues se croisent : Betsheva se débat contre la mort, Bethsabée cherche le sens de la vie. Deux histoires émouvantes, presque à tâtons, où se cherchent des certitudes. Qu'est-ce qu'être aimée ? Qu'est-ce qu'être une femme ? Qu'est-ce qu'être juive ? demande Clarisse Nicoldski, avec une violence et une sincérité prenantes. Un roman qui cède parfois à la mode. Mais cela fait partie

\* RAPHAËL, JE VOULAIS TE DIRE, de Charisse Nicoldski, Flammarion, 257 p, 79 F.

Entre Pagnol

aussi de son charme.

et San Antonio

« Chez le vieillard, écrivait Chardonne, tout est vice; ses amours, s'il a de ces fantaisies ; ses ambitions, s'il a encore de ces ridicules ; ses larmes, s'il pleurniche ; et plus que tout, son rire ; c'est le rire de Satan. > Yvan Audouard, dans son demier roman, s'est amusé à prendre le contre-pied de ce méchant

Il raconte les pérégrinations d'Auguste Paradas, nonagénaire solitaire, ancien laveur de vitres dans un village provençai, auquel le spectacle des généreux attributs d'une estivante a redonné le goût de vivre ; soudain requinqué, le vieillard entame une conversion spectaculaire : il se réconcilie avec son ennemi juré, se préoccupe du statut de son arrière-petit-fils qu'il avait scrupuleusement ignoré pendant vingt ans, tire le village de sa

léthargie. Le récit de ce chemin de Damas est mené avec une verve goguenarde, une lenteur méridionale, un esprit bon enfant et une gentille toute simple qui n'a pas honte d'elle-même. On navigue entre Pagnol et San Antonio. L'auteur brosse un portrait divertissant des villageois de l'arrière-pays marseillais. dont l'existence est rythmée

A son titre séduisant, Punir mon au modèle qui s'en dégage : celui par les querelles et les cancans qui ont fait sa légende. La minceur de l'intrigue et le style « récréatif » empêchent hélas de goûter pleinement cette pochade guignolesque; mais c'est écrit avec une belle santé. – V. L.

\* LA CLÉMENCE D'AU-GUSTE, d'Yvan Audouard, Albin Michel, 225 p., 79 F.

Aventures,

amour et liberté

A la fin du premier volume des Voyages d'Hazembat, Robert Escarpit nous laissait sur l'image de son héros fêtant ses accordailles avec son amie d'enfance Pouriquète. Nous étions en 1801 et l'ancêtre avait vingt-trois ans (1).

Quand s'achève ce deuxième volume, il approche de la quarantaine, mais auparavant il est reparti en mer, il a connu la révolte des Noirs des Antilles, la guerre, le désespoir (sa fiancée a épousé un autre homme), la vie de prisonnier après Trafaigar, et il a frôlé la mort en voulant sauver un enfant du sabre d'un cavalier des armées napoléoniennes en Espagne... Il a vécu bien d'autres aventures encore avant de rentrer au pays de Gironde où beaucoup sont morts et, parmi eux, ses parents et son ami Jantet, celui qui avait épousé Pouriquète.

On retrouve dans ce roman ce qui caractérissit le précédent ; le bonheur de la narration, la causticité alliée à une verve de pamphlétaire, un hommage aux aïeux à travers le portrait de ce Bernard Hazembat, un personnage qui ne s'invente pas. Il y a également la part de l'historien.

A tout cela il faut ajouter cette fois une évolution de l'homme d'un livre à l'autre, on passe de l'amourette à l'amour - et du citoyen - Hazembat, exilé et prisonnier, découvre physiquement ce qu'est la patrie et la liberté. Robert Escarpit donne ainsi à ce livre d'aventure une dimension supplé-

Hazembat voyage toujours - de Pointe-à-Pitre à Portsmouth et d'Ecosse en Espagne - mais aussi à l'intérieur de lui-même, aux prises avec ses convictions politiques, sa facon de juger les hommes. d'affronter la vie. Ce n'est pas par hasard que le livre s'achève sur les problèmes économiques que pose la vapeur - prête à remplacer la voile - et sur la question de savoir si l'on peut encore être républicain. Mais on en reparlera, car Hazembat repart en mer pour un autre voyage et il a encore cinq décennies à vivre.

★ LE PRISONNIER DE TRA-FALGAR, LES VOYAGES D'HAZEMBAT II, de Robert Escarpit, Flammarion, 350 p., 82 F.

P.-R. L.

(1) Voir «le Monde des Livres», du 20 juillet 1984.

POÉSIE

Daniel Jacoby,

le veilleur d'ombres

Ancien avocat de Messali Hadi et de l'écrivain dissident soviétique Kouznetzov, et secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme depuis 1982. Daniel Jacoby s'est souvenu qu'il était aussi poète (1) et il s'est associé au peintre israélien Raffi Kaiser pour nous donner à lire Rouleaux, un livre où poèmes et dessins s'accordent à imaginer les « calligraphies du monde qu'il faut déchiffrer en tremblant. Rouleaux sacrés des paysages montants et descen-

Tel un veilleur d'ombres, Daniel Jacoby prend garde de ne pas se laisser emporter par « les rivières du sommeils. Les mains ouvertes sur un exil insaisissable, il écrit pour «dire la soif et la faim», et «la langue sèche des anciens jours ».

Daniel Jacoby et Raffi Kaiser reconstituent des paysages bibliques peuplés de bruits imaginaires et d'hommes qui cherchent, dans le désert, des barques d'herbes fraîches. «Rythmes de nos mémoires, houles des songes, rêveurs éveillés, tourbillonnez sans fin comme des derviches ivres », dit Daniel Jacoby.

\* ROULEAUX, de Daniel Jacoby, dessins de Raffi Kaiser, Editions du Regard (distribution : Distique), 82 p.

(1) Poèmes 49-51 (Editions MJC, 1951); Dehors (Editions Caractères, 1956).

to design to the first the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec

### HISTOIRE

Le langage de l'aigle

Les emblèmes ont une histoire que nous commencons seulement à savoir lire. En choisissant d'écrire une « chronique politique » de l'aigle, Alain Boureau n'a pourtant pas choisi la voie de la facilité, car, s'il est un symbole qui, à travers les siècles, semble porteur d'une valeur constante - au point d'en apparaître comme « naturel », — c'est bien l'oiseau impérial. De Rome au sceau des Etats-Unis, de l'Empire germanique au IIIº Reich, il paraît immusblement signifier le pouvoir et la domination dans la culture occiden-

Tout l'intérêt de ce petit livre alerte et savant est de montrer, pièces en main, que cette évidence est fallacieuse. L'histoire de l'aigle n'est pas celle, linéaire, d'une tradition continuée au long des âges. de discontinuités, de lacunes, de modeste débouche, on le voit, sur 1984, parsît dans un volume collecrefus, de détournements de sens, de grandes questions. A travers les tif à l'Université de Bruxelles.

335 p., 79 F.)

BIOGRAPHIES

• DERNIÈRES LIVRAISONS

● JACQUES RONDIN : le Sacre des nota-

bles. La décentralisation est-elle le boulever-

sement annoncé et attendu ? Jacques Ron-

din, haut fonctionnaire et sociologue, a mené

une enquête, fait un « tour de France » en

décentralisation dont les conclusions sont

nettes : dans les principaux domaines tou-

chant à la vie quotidienne le changement est

réel, même s'il demeure inégal. Le temps des

préfets seuls maîtres à bord est révolu. Mais

commence celui des grands élus... (Fayard

• JACQUES-GABRIEL PROD'HOMME :

Christoph-Willibald Gluck. Salué par Mozart,

admiré par Beethoven, encensé par Berlioz et

Wagner comme un des plus grands musi-

ciens dramatiques de l'histoire, Gluck est

pourtant encore mai connu et assez peu joué.

Aussi l'ouvrage que lui a consacré

Prod'homme après la guerre est-il particuliè-

rement précieux. Il reparaît aujourd'hui,

rajeuni par Joël-Marie Fauquet, qui s'explique

• ERIC LIPMANN : Monsieur Barclay.

« Monarque », « empereur »... On ne compte

plus les qualificatifs pour désigner Edouard

Ruault, qui, sous le nom d'Eddie Barclay,

quarante ans. Un garçon de café devenu

homme d'affaires et découvreur de talents.

Sept mariages, des disques avec les plus

dans la préface. (Fayard 413 p., 195 F.)

de compromis. Car un emblème n'est pas toujours bon à penser. Il lui arrive d'être refoulé perce qu'il gêne : c'est, par exemple, le cas de l'aigle aux temps carolingiens. Il lui arrive aussi d'être investi de significations nouvelles ou retrouvées; ou encore d'être dévalorisé par un usage trop pertagé, comme dans

n'ayant pas précisément porté

paraît dépendre de deux paramètres essentiels : un répertoire plus ou moins ouvert de références, singulièrement appauvri aujourd'hui, et dont nous avons oublié qu'il ne se limitait pas à la symbolique du pouvoir; et le maniement politique qui s'en avère possible en un moment donné. A ces deux variables, il faudrait pouvoir en ajouter une troisième, malheureusement insaisissable : l'efficacité de ce matériel symbolique et la manière selon laquelle il est reçu par caux qui visent l'ostentation obligée du pou-

VOIT.

POLITIQUE D'UN EMBLEME, d'Alain Boureau. Ed. du Cerf, l'héraldique médiévale. 204 p., 65 F. La valeur d'usage de l'emblème SOCIÉTÉ

NOUVELLES

Michel Foucault avait, quelques mois avant sa mort, accordé un long entretien au juriste bruxellois Foulek Ringelheim à propos du système nénal et du seas que l'on peut accorder aujourd'hui à la punition légale. Le texte de cet entretien,

## HISTOIRE LITTÉRAIRE

 Archives des lettres modernes consecre un numéro à François Mauriac, François Mauriac, une configuration romanesque, de Jean Touzot, un « profil métorique et stylistique ». Une autre livraison propose Montesquieu chef de famille, de Jean Dalat, un Montescuieu e en lutte avec ses beaux-parents. sa femme, ses enfants > (Nº 217 et 218. Minard, 66 F.)

 D'autre part. Les Cahiers de l'Herne consacrent aussi un numéro à François Mauríac. Sous la direction de Jean Touzot, ce cahier propose des documents, des lettres de Jean-Paul Sartre à François Mitterrand en passant par Colette et Marcel Jouhandeau pour tenter d'approcher « le mystère Mauriac », écrivain, journaliste, homme de conviction et avant tout d'humour... Avec une biographie détaillée (1885-1970) et un cahier photos fort intéressant. (L'Herne, nº 48, 521 p., 280 F.)

### **DOCUMENT**

 ROLAND JACQUARD : Les dossiers secrets du terrorisme. L'auteur de Dossier E comme espionnage, notamment, livre ici les résultats de son enquête sur les « tueurs sans frontières » : de Carlos à la filière bulgare, de la rue des Rosiers à la mort des soldats français à Beyrouth, en passant par « les connexions étranges d'Action directe ». (Albin Michel, 322 p., 89 F.)



### JACQUES-HENRI LARTIGUE L'œil de l'oiseleur Jacqueline Kelen

Ce magicien des images est aussi peintre et nous livre son journal; il parle de sa foi, de sa prière, de la nature et des fleurs, des célébrités qu'il

128 p., 16 photos noires hors texte 82 F Collection «LE TEMPS D'UNE VIE»

**DDB** DESCLÉE DE BROUWER

marché de la troisième

> 6 au 9 juin INSCRIPTIONS Tel. 329 00 45

Terrasse du Forum des Halles Paris I

\*\*----.-.

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

海影 多数 かかい エー・フィー・ And the same of The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa The second of the second A Committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the comm

**基件建**体系 2007年 Z**zak**kte (v. a.

April de Service de

**李素、李素** 

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Con A Section of the second The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s and sections A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR And the second The Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of the Parish of th The second second

Carried States Service Control of the pecial Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conference of the Conf The state of the first said and a second المنتجوبة والمنتخف A Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sect a series Liste of the water -The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon Superior Superior

A superior de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de

AND THE PARTY OF

## **DU LIBRAIRE**

La sérénité

de Belamri

Il y a deux ans, Rabah Belamri, venu auparavant de Petite-Kabylie avec, en tête, les contes de ses grands-mères (Contes populaires, 2 volumes, Publisud), nous faisait la surprise d'un roman autobiographique (la Soleil sous le tamis, Publisud, le Monde du 26 février 1983), pour lequel le qualificatif « fort » n'était pas, une fois n'est pas couturne, galvaudé. Un roman sans pleumicheries ni pudibonderie.

Belamri, cette fois, nous révèle une troisième corde à son arc : la poésie, avec le Galet et l'Hirondelle, quinzième œuvre de la collection « Ecritures arabes » de L'Harmattan. Ces poèmes sont écrits avec « Jean Sénac au cœur » car Belamri est de ces jeunes auteurs algériens qui n'ont pas renié, au contraire, le père de la poésie francophone au Maghreb, mystérieusement assassiné en 1973 et, depuis lors, occulté par les instances officielles de son pays.

Daniel Gélin, appelé à lire certains des textes de Belamri, s'est écrié : « Quelle souffrance, quelle force! Quel itinéraire pour parvenir à cette belle sérénité présente. Ce poète a sauvé l'homme. » Un homme qui revient de loin et qui, en tout cas, ne retrouvera pas la vue, perdue à l'adolescence, dans l'inévitable désordre de l'indépendance algérienne. Mais pourvu, comme un autre écrivain non voyant, l'Egyptien Taha Hussein (1889-1973), d'une compagne européenne dévoués - « mes autres yeux », -Belamni a remonté la pente, et ce n'est pas fini ; après les contes, le roman et les poèmes il s'est atta-

Ont collaboré à cette rubrique : Geneviève Brisac, Pierre Drachline, Vincent Landel, Pierre-Robert Leclercq, Maurice Olender, Jean-Pierre Peroncel-Hugoz, Jacques Revel, Josyane Savignezu. Raphaël Sorin.

qué à une monumentale biographie de son père spirituel, Sénac.

★ LE GALET ET L'HIRON-DELLE, de Rabab Belamri, L'Harmattan, 106 p.

**LETTRES** ÉTRANGÈRES

En passant

par la route au tabac

Erskine Caldwell le dit tout net « La premier roman de Louise Shívers yous prend aux tripes. > Question tripes, on peut faire confiance à l'auteur de la Route au tabac. Il est vrai que l'univers de cette romancière de trente-sept ans nous rappelle bien des choses. Ainsi, le décor (la Caroline-du-Nord), l'époque (les années 30), les personnages (des petits Blancs, planteurs de tabac). Mais Louise Shivers ne s'embarque pas sur le radeau de la fresque régionale ou sociale.

Elle nous raconte beaucoup plus simplement l'histoire d'une jeune femme mariée qui a le maiheur de tomber amoureuse d'un jeune pas très fréquentable. En effet, celui-ci ne trouve pas de meilleur moyen pour se débarrasser du mari génant que de l'assassiner. On devine la suite : la fuite, le procès, les remords. Rien de plus qu'un fait divers. Ce qui rend néanmoins ce récit très intéressant, c'est le traitement que lui impose Louise Shivers.

Son roman se veut le portrait d'une femme, d'un être dont le seul horizon se limite à ces immenses étendues plantées de tabac, à ces routes désertes. Le monde n'existe pas. Elle ne vit pas, elle ne sait même plus si elle attend. Son aventure amoureuse ne sera pour elle qu'une péripétie qu'elle voudra oublier : ie ne suis pas comme cela. dira-t-elle. J'ai voulu m'échapper, mais c'est la mauvaise femme qui est en moi quì m'y a incité. On comprend l'enjeu : nier son désir revient pour elle à accepter son existence d'étarnelle recluse.

L'atmosphère du roman est étouffante. Shivers possède l'art et la manière d'entretenir les tensions qu'elle fait éclater au couteau. C'est saisissant ! D'autant qu'elle laisse soigneusement dans l'ombre les motivations de ses personnages. Ce n'est d'ailleurs pas un roman qu'elle a écrit, c'est un blues. Un blues que l'on ne cesse d'écouter, fasciné par sa melopée, son rythme lancinant. Il ne nous dit rien que nous ne sachions déjà, mais il nous reste encore à l'apprendre. - B. G.

\* J'SUIS VENUE POUR FAIRE SORTIR MON FILS DE PRISON, de Louise Shivers. Traduit de l'anglais par Dominique Peters. Belfond, 160 pages, 79 F.

RÉCIT

Giono au Trièves

Jean Giono fut marqué par ses sélours dans le Trièves, près du col de la Croix-Haute. Des villages de ce lieu perdu l'inspirèrent : Lalley, Tréminis. Il les connut grâce à un peintre, Edith Berger, pour qui, en 1950, il écrivit ce texte, Village. La Manufacture le reprend, avec des dessins et des pastels à l'huile d'Edith Berger.

 C'est au village que les travaux et les jours ont toute leur noblesse. » Nouvel Hésiode, Giono célèbre les « hommes patients et lents ≥, les € femmes sages et sûres ». Les humains, ici, se battent contre l'air, le feu, l'eau et la terre. Ils ont la « simplicité des vrais courages ».

Dans les villes, selon Giono, on oublie la beauté des bêtes et des choses. Moutons, chèvres, boucs, ânes et chevaux, roses, aubépines,

épis, buis, houx, socs, pioches herses, beches et sillons forment le blason du paysan. - R. S.

\* VILLAGE, de Jean Giono et Edith Berger, La Manufacture, 13, rue de la Bombarde, 69005 Lyon. 50 p., 98 F.

SOUVENIRS

Rudigoz griffe

et mord

Roger Rudigoz (né en 1922) était un auteur Julliard qui, entre 1957 et 1969, publia huit livres. Avec le cycle des Solassier et Saute le temps, son journal intime, ou Chien méchant, un roman à clés, Rudigoz l'anar fit, sinon son beurre, du moins son trou.

Rudigoz se tut, écrivit des livres pour les enfants (à « l'Ecole des loisirs \*), moins chanceux que Frank ou Guigues, deux miraculés. Il était noué par une rage étouffante. Finalement, Guy Ponsard, l'éditeur du Tout sur le Tout, qui aime les cas difficiles (Maurice Raphaēl, Paroutaud), l'a retrouvé.

Rudigoz sort donc de son mutisme. Il nous expédie un « portrait découpé en tout petits morceaux, et rassemblé à grands coups de ariffes ». Sa colère vient de loin : il l'a toujours eu pour compagne, à défaut d'esthétique. Chien méchant, relu aujourd'hui, tient moins la route qu'un Calaferte de la même époque, les années 50. Et ces Infirmières d'Orange, à l'encre bien noire, à paine sèche ?

En désordre, Rudigoz y lâche ses obsessions a : la mort, la douleur, l'humiliation. Il saute d'un bout à l'autre de sa « chienne de vie » et. par exemple, imagine son allergie à sa mère, dès l'utérus. Il a deux semaines, œuf enfoncé dans la muqueuse; il grandit, devient lisse et chauve, ressemble à un têtard et, à huit semaines, commence à sucer... Ces pages sont les meilleures d'un livre fait de fragments arrachés à une « crise » qui a bloqué Rudigoz trop longtemps. Un écrivain en panne se ronge les sangs. - R. S.

\* LES INFIRMIÈRES D'ORANGE, de Roger Rudigoz, le Tout sur le Tout, distribution Distique, 95 p., 59 F.





## BANDES DESSINÉES

## Franquin statufié

Si Gaston Legaffe a une grosse tête, son père, André Franquin, lui, n'a pas la grosse tête. Voici un homme qui, à soixante-deux ans, est l'un des pères fondateurs de la bande dessinée francophone (école beloe), un dessinateur dont le dernier album (Gaston nº 14) a été diffusé à un million d'exemplaires, un Belge célèbre en France depuis près de guarante ans, et cet homme-là est timide, modeste, effacé. Quand il vous recoit, vous avez l'impression que c'est vous le personnage important et lui le solliciteur rougissant.

Quel palmarès et quelle consécration ! Ce Bruxellois né dans le même faubourg que Hergé et qui fit ses études dans le même collège religieux que le père de Tintin (« mais je ne fus pas scout ») est venu célébrer à Paris - un peu contraint et forcé... - le lancement de ses œuvres complètes éditées par Rombaldi. La collection qui l'honore aujourd'hui de ca Tout Franquin en douze volumes, vendus par correspondance (trois ont déjà été publiés, les autres suivront au rythme d'un tous les deux mois), est en passe de devenir pour la bande dessinée ce que « la Pléiade » est pour la littérature.

Franquin statufié ? Il s'en émeut, cet homme qui ne s'est jamais pris, au sérieux : « Moi, je suis un farceur de naissance, un gamin qui fait de la BD. » Le gamin sexagénaire se souvient de ses débuts : fortement influencé par les dessinateurs américains, dont il « dévorait les couvres comme une brute a avant la guerre, il s'imagina d'abord qu'il était fait pour le dessin réaliste. Puis il comprit que la « caricature » était plutôt son genre.

Quand, en 1947, Joseph Gillain (Jije) décide d'abandonner le personnage de Spirou, qu'il avait lui-même repris à Rob Vel, c'est Franquin qui lui succède. Pendant une vingtaine d'années (et une vingtaine d'albums), il s'efforcera de donner du caractère à des héros qui, par définition, n'en devaient point avoir puisqu'ils étaient « des personnages de l'ancien système conformes à une certaine éducation morale : vertueux, désintéressés, des modèles pour les gentils lecteurs ». « Je me suis épuisé un peu en vain, dit aujourd'hui Franquin, à donner à Spirou un caractère. » Pas complètement en vain, qu'il se rassure : ils sont des dizaines de milliers, les arnateurs de BD aujourd'hui quadragénaires, à lui devoir des heures et des heures de lecture et de plaisir.

Créateur du célèbre Marsupilami, cet animal fabuleux à la queue immense et tellement utile, Franquin fut aussi le père de Modeste et Pompon, couple moderne dont les mésaventures domestiques réjouirent longtemps (à la fin des années 50) les lecteurs du journal Tinzin.

Mais la vraie trouvaille, ce fut Gaston il v a un quart de siècle. Il ne s'agit d'abord que d'un personnage parasite du Journal de Spirou, un « héros sans emploi » qui se glissait dans les marges, projetait son ombre grotesque sur les éditoriaux, semait la confusion dans les bureaux d'une rédaction jusque-là fort convenable. Les gaffes de Gaston ne tardèrent pas à le transformer en chouchou des lecteurs de Spirou, et sa popularité dépassa rapidement celle de tous les héros - les héros officiels - imaginés par les autres dessinateurs, même par Franquin. Quand l'auteur décida de faire licencier son anti-héros par la direction du journal, celle-ci reçut en quelques semaines sept mille let-

Le nombre total de gaffes de Gaston est aujourd'hui de 893. Franquin a pour objectif d'atteindre le millier. On ne les raconte pas, chacun en connaît. Le secret de Gaston ? C'est peut-être l'irrespect inconscient. Il n'a peur de rien parce qu'il ne comprend nen. Il n'est pas bête, il est ailleurs. C'est un zombie comique, venu d'une autre planète et dont les moindres faits et gestes soulignent combien le sérieux des Terriens - en l'occurrence les bureaucrates - n'est que l'envers du farfelu. Fondu sur un humour sans férocité, hilarent mais pas destructeur, l'art de Franquin réside dans l'alliance d'un esprit fin, observateur, qui a gardé de l'enfance le goût de la logique poussée jusqu'à l'absurde, et d'un dessin très libre, riche, net et vivant. C'est bon à déguster comme un demi bien frais, à l'ombre d'un platane, par temps de canicule.

**BRUNO FRAPPAT.** 

★ TOUT FRANQUIN, Rombaldi éditeur.

CAHTERS POUR L'ANALYSE CONCRETE 16

FLORENT GABORIAU Théologie Nouvelle Ouvrir le débat



36, rue Madame - 75006 Paris

ASPECTS DE L'IDÉALISME Magie, mystère, incarnation du Verbe: La genèse des classes selon Pierre Bourdieu L'émancipation du capital sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes Analyse du discours d'Edmond Maire La lutte des classes selon Louis Althusset Les « Appareils Idéologiques d'Etat », une théorie fataliste J.C. Milner ou « l'excellence incommensurable »

EN VENTE : Austerneos Dir, PUF, I. Hannattan, Futer du Nord DIFFUSION : *RÉPLIQUE*, 66 rue René Boulanger 75010, rél (1) 206 35 78

## EN POCHE

SUR LES BORDS DE L'ISSA, de Czeslaw Milosz, publié chez Gallimard en 1956, est repris dans la collection « L'Imaginaire », toujours chez Gallimard. L'Issa est une rivière de Lituanie Sur ses bords, l'univers campagnard où se mêlent pauvres gens et maîtres sur le déclin n'est innocent et pittoresque qu'en apparence. Il est en réalité tragique, cruel, ensorcelé, dans ce roman composé comme un poème où la precision ne tue pas le mystère, bien au contraire. Traduit du polonais par Jeanne Hersch.

 ■ ARÈNES SANGLANTES (Presses Pocket nº 2334) a été écrit par Vicente Blasco Ibanez en 1908. (Né à Valence - Espagne - en 1867. Blasco Ibanez sera deux fois exilé et mourra en France. à Menton, en 1928.) Outre l'histoire de Jan Gallardo, qui déserte la boutique de cordonnier où il fait son apprentissage pour devenir matador, Arènes sangiantes est un hommage à l'Andalousie, par un « amoureux » passionné. Traduit de l'espagnol par G. Hérelle.

 UN DÉJEUNER DE SOLEIL, de Michel Déon (Gallimard, 1981, repris désormais dans la collection « L'Imaginaire »), n'est pas seulement le roman d'une vie - celle de Stanislas Beren. d'origine obscure et de talent certain, - c'est aussi « le roman de plusieurs romans » où la réalité et la fiction se nourrissent l'une de

• Dès la première ligne de la Mandarine (Presses Pocket nº 1400), Christine de Rivoyre attaque : « L'amour me donne faim. Est-ce un crime ? », écrit-elle. Tout le roman est à la mesure de ce solide appétit, avec sa « sa grand-mère étonnante, ce frère si réfléchi et cette robuste Séverine, bonne comme le pain (j'entends bonne à manger) avec son grand dos crémeux dans la lumière saumonée de la Mandarine », comme l'écrit Félicien Marceau dans sa présentation.

• Une nouvelle édition du Retour des déportés, d'Olga Wormser-Migot, revue et augmentée, est publiée aux éditions Complexe (collection « Historiques » nº 24). En 1945, « quand les Alliés ouvrirent les portes J.... Olga Wormser-Migot avait trentetrois ans. Attachée de documentation au ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, elle sera chargée de coordonner les recherches concernant les déportés. Son livre, déjà classique, est donc à la fois un travail historique et un témoignage de première main sur la vie des camps pendant les derniers mois de la guerre.

 WARWICK, LE FAISEUR DE ROIS, de Paul Murray Kendall (1911-1973) (Fayard, 1981), est dans la collection « Historiques » (nº 19) des éditions Complexe. L'analyse du rôle prépondérant du « demiers des Barons » dans la guerre des Deux Roses mais aussi dans le jeu des alliances européennes, principalement dans les relations entre la cour d'Angleterre, Louis XI et Charles le Téméraire. Par un spécialiste de l'histoire du XV<sup>e</sup> siècle, qui enseigna pendant plus de trente ans à l'université de l'Ohio. Traduit de l'anglais par

# Jean Chalon

# Le lumineux destin d'Alexandra David-Néel

"Bondissante, parfois enjouée, parfois enfiévrée et souvent éblouie, cette biographie nous entraîne en compagnie de la plus libre, de la plus intrépide, de la plus indomptable voyageuse." ANDRE VELTER "LE MONDE"

"Pour cet extraordinaire récit, j'aurais donné tout Jules Verne. PIERRE BOURGEADE "FEMME"

"C'est tout le talent de Jean Chalon que de nous entraîner pas à pas dans ceux d'Alexandra, que de nous faire revivre cette existence palpitante où l'ascèse, la mystique, l'exercice d'un cerveau prodigieux conduisirent celle qui les pratiquait à un bonheur d'être qui est rarement de ce monde." CLAIRE GALLOIS "LE FIGARO"

"Fasciné par ce destin exceptionnel et par cette lumière, Jean Chalon a écrit une pétillante biographie: les aventures d'Alexandra - "son" Alexandra ont autant d'esprit, de gaieté et de charme que le champagne."

DOMINIQUE BONA "LE QUOTIDIEN DE PARIS"

"Cette biographie est aussi un fabuleux roman d'aventures." FRANÇOISE DUCOUT "ELLE"

Prix Fémina Vacaresco 1985

**PERRIN** 

# LA VIE LITTÉRAIRE

André Villain,

des assurances

à l'édition

Le libraire-éditeur André Villain, Qui, iusqu'à sa mort le 17 mai dernier à l'âge de quatrevingt-cinq ans, dirigeait les Editions Traditionnelles (11, quai Saint-Michel, 75005 Paris), avait commencé sa carrière professionnelle comme assureur-conseil. Tout en continuant à gérer son portefeuille d'assurances, André Villain racheta une imprimerie, en 1952, et reprit, sept ans plus tard, le fonds des Editions Paul Chacomac. La librairie des Editions Traditionnelles devint rapidement le lieu de rendez-vous des amateurs d'ouvrages d'ésotérisme, de sciences occultes et de spiritualité. La réédition de douze volumes de René Guénon devait, par ailleurs, asseoir la réputation éditoriale d'André Villain. M. et Mme Braire, ses successeurs, entendent poursuivre dans la même voie ; notamment, en continuant la publication de la revue créée par René Guénon, le Voile d'Isis, qui en est à son 487° numéro.

PIERRE DRACHLINE.

Pleins feux

sur Sénac l'Algérien

En septembre 1983 eurent lieu à Marseille, au Palais des archives communales, une rencontre internationale et une exposition (le Monde daté 30 septembre 1983) consacrées au poète algérien Jean Sénac. chantre de la guerre d'indépendance et mystérieusement ass siné à Alger en 1973. Plusieurs écrivains arabes, et même certains arrivés d'Algérie, ne craignirent pas de venir dire, après des intervenants européens, que Sénac, aujourd'hui

**TOUS LES LIVRES** 

disponibles en France

dans les meilleurs délais

CORRESPONDANCE

oratuite sur demand Librairie N. HUBMANN

78392 BOIS-D'ARCY CEDEX

interdit de facto, ou peu s'en faut, dans ce qui fut à la fois son pays natal et sa terre d'élection, restait. malgré les foudres officielles, « le père incontesté de la poésie francophone du Maghreb». Une poésie bien vivante comme on le sait, de Tahar Ben Jelloun à Rabah Belamri de Mohamed Khein-Eddine à Hamid Nacer-Khodja, (Après les poètes algériens et tunisiens. Poésie I vient de publier une petite anthologie des poètes marocains. Nº 122, 120 p.,

«Le Soleil fraternel» est un requeil regroupent les principales interventions sur Sénac ou son œuvre recueillies lors des Rencontres de Marseille. On y trouve notamment des textes d'Emmanuel Robles, de l'académie Goncourt, du père Jean Dejeux, de Jean Pelegri, etc., et le testament de Jean Sénac. Une grande exposition nationale sur le poète disparu aura lieu l'an prochain à la Bibliothèque nationale, à Paris, pour le soixantième anniversaire de sa naissance. - J.-P. P.-H.

\* LE SOLEIL FRATERNEL: JEAN SÊNAC ET LA NOU-VELLE POÉSIE ALGÉRIENNE D'EXPRESSION FRANCAISE, Ed. dn Quai-Jeanne Laffitte, Marille, 160 p., 90 F.

Séféris

— LA VIE DU LIVRE —

librairies/bibliotheques/expositions

signeturés/conférences/sorrées/speciacles

· catalogues/recherches/avis d'éditeurs :

Stages / offres et demandes d'emploi

à Beaubourg

L'œuvre du poète Georges Séféris (1900-1971), prix Nobel de littérature en 1963 (il fut le premier écrivain grec à recevoir cette distinction, qui couronna également l'œuvre poétique d'Odysséas Elytis en 1979), continue de susciter en France un certain întérêt : le Mercure de France annonce la réimpression de ses poèmes, traduits par Jacques Lacarrière et Egérie Mavraki (la première édition date de 1963), les Belles lettres font paraïtre la thèse de Denis Kohler sur le

LE PASSE/PRESENT

Ebrairie ancienne et moderne

1, rue Milton - 75009 PARIS

Tél.: 878-78-94

SURRÉALISME/BOURGOGNE/VARIA

poète, enfin, le Centre Pompidou lui a consacré une soirée, organisée par le Centre culturel hellénique, qui attira un public bien plus nombreux que les places disponibles.

On eut la bonne idée de laisser largement la parole au poète : on entendit un enregistrement de Séféris lisant ses propres œuvres, Yves Bonnefoy lut et commenta brillamment le poème consacré au roi d'Asiné, personnage dont il ne reste à peu près rien, sauf le nom, mentionné par Homère, on entendit même une jeune femme, Angéla, chanter Séféris sur des musiques de Mikis Théodorakis (ce dernier a puissamment contribué par ses chansons à populariser la poésie grecque moderne, y compris l'œuvre de poètes réputés difficiles comme Séféris et Elvtis). Le professeur Mario Vitti, qui enseigne la littérature grecque moderne à Rome et à Palerme, et l'écrivain belge Michel Grodent analysèrent l'œuvre de Séféris, synthèse d'éléments empruntés à la littérature classique (en particulier à Eschyle), byzantine. populaire, au parler quotidien, à divers courants de la poésie européenne (notamment à Eliot), cette poésie surprenante dont le modernisme ne renie aucune tradition. dont le caractère universel est fondé sur un approfondiss douloureux, lumineux, ironique de l'identité grecque.

VASSILIS ALÉXAKIS.

Des poètes

en cassettes

Depuis longtemps, la poésie ~ sonore, visuelle, concrète - est sortie du livre. Des concerts, des disques, comme Polyphonix 1, témoignent d'un univers sonore en

En France, Artalect édite des cassettes où des écrivains et des poètes disent leurs textes : Butor.

EN BREF

LES PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES. Outre son grand prix, qu'elle a attribué à cis Ponge, la Société des gens de lettres a couronné, pour l'ensem-Christiane Rochefort et Magali. Elle a en outre décerné des prix pour des ouvrages précis. Parzai les lauréats : Pierre Gamarra, le Fleuve palimpseste (PUF) - prix du ro-man, - Dominique Desanti, la ne au temps des années folles (Stock) - prix de l'essai, - Marcel Schneider *Histoires à dormir de*-Schievoer ristores a normal de-bout (Grasset) — prix de la nou-velle, — Pierre Déom, Un rapace (Jupilles) — prix du livre jeunesse — Dominique Fernandez, le Banquet des anges (Ploa), – prix Magde-leine Cluzel. Pour la traduction ont été récompensés : Madeleine Neige en recompenses: Maneieme Neige (pour Nin Gal de David Shahar, tra-duit de l'hébren, Gallimard), Henri Gougaud (pour la Chanson de la croisade albigeoise (traduit de l'occitan, Berg international), Odile Demange (pour Lucy de Danaldo Johanson et Maitland Edey, traduit de l'anglais, Laffout), Jean-Pierre Carasso (pour Marchand de libe de Stanley Elkin, traduit de l'améri-cain, Alinéa).

• LE JURY DU PRIX DU LI-VRE pour la jeunesse de la Fondation de France, présidé par M<sup>ms</sup> Françoise Chandernagor, a dé-cerné ses prix 1985 à : Au revoir blaireau, écrit et illustré par Susan Varley, Gallimard-Jeunesse (caté-gories albums) et à Comment ça va la santé ? par le Dr Catherine Dolto, illustrations de Volker Theinhardt, Hachette éd. (catégo-

• ENFIN UNE CRITIQUE MUSULMANE DE L'INTE-GRISME! Cest un événement : la revae Sonzi (question) animée no-tamment par Mohamed Harbi, an-cien militant benbelliste, consacre son nº 5 à une description « musulmane », lucide et sans complai-sance, du fondamentalisme islamique. Certes, ces textes et documents consacrés a l'Egypte, la Syrie, l'Arabie, l'Iran, le Pakistan, etc sont publiés en français et en France, mais c'est déjà un début de réalisation du vœu de ceux qui, en Occident, estiment que seule une critique de l'intérieur peut permet-tre à l'Islam de cesser de rêver à un impossible retour au septième siè-cle. Revue Soual, nº 5, 220 pages, 60 francs, 27, rue des Boulangers, 75005 Paris.

 LE PRIX DES LECTRICES DE ELLE a été attribué, mardi 28 mai, à Marie Chaix, pour son livre Juliette, chemin des cerisiers, (Seuil), (« le Monde des livres » du 2 février) et à Frédéric Rey pour son sixième roman *la Haute Sa* (Flammarion).

Prigent, Chopin, Novarina, Parant, nuit de l'Europe », se joue des épo-Maurice Roche, etc.

Bernard Heidsieck, un des pionniers du magnétophone en tant que moyen d'expression, vient de (treize extraits de Canal Street). Hubert Lucot, dans Mélanges, lit Opéra pour un graphe et des extraits de Langst, publié aux édi-tions POL, en 1984.

Les jeux phonétiques du premier et les emboîtements ou connexions de l'autre, bien reproduits, s'inscrivent dans une dissidence incontrôlable qui échappe ainsi aux normes de l'industrie culturelle. (Commandes à Art et lectures, 49, rue de Montreuil, 75011 Paris. La cassette 55 F + 5 F de port.) - R.S.

\* Association Polyphonix, 62, rue Charlot, 75003 Paris.

Paroles

d'artistes

L'Ecrit-Voir. la « Revue d'histoire des arts », dans son nº 5, conçu par Laurence Bertrand et Myrielle Hammer, ouvre un dossier : « De quelle manière aujourd'hui. les historiens d'art abordent-ils les œuvres du présent; les artistes contemporains, les textes sur l'art ? ».

Du côté des historiens, Marc Le Bot, Martine Martin, Sophie Fouriaud ou Olivier Kaeppelin, parlent de Rouan, Manessier, Viallat et Gäfgen. Géométrie du tressage, Trace du réel, Système de tension... La critique, devant la prolixité des formes, fait ce qu'elle peut, Comment suivre l'explosion des « afficheurs », par exemple, Croko Jakino, Costa et Faucheur ?

Les artistes interrogés (Alberola, Blais, Fromanger, Le Perc, Rancillac, Soulages, etc.), s'inquiètent devant le déferiement des exégètes ou évoquent le passé (Faure, Bloch). Hélion avoue avoir des malles pleines de coupures de presse et ajoute que la critique est « une interférence, une ingérence, un obstacle à ce souffle qui vient d'ailleurs et que je sens en moi comme tout artiste ». - R. S.

\* L'ÉCRIT-VOIR. 3, rue Michelet, 75006 Paris. Abou ments : pour deux numéros, 100 F.

« A quoi ressemble

nomme ?

A la pomme. »

La vingtième livraison de la revue In'hui, joliment intitulée « Dans la

ques et nous propose pêle-mêle : des textes de Michel Deguy, Hubert Juin, Christian Hubin; une superbe traduction du Chant sur la bataille d'Hastings, attribué à Guy de Ponthieu, trente-troisième évêque d'Amiens (1058-1074); et un important extrait du Reclus de Molliens, un poème écrit aux alentours

Le document le plus surprenant est une Disputatio du jeune prince royal Pépin avec le maître Albinus due à la plume d'Alcuin qui fut un conseiller en matière d'éducation de l'empareur Charlemagne. Les merilles poétiques ne manquent pas dans ce dialogue étonnamment moderne :

Pépin. - Qu'est-ce que la lettre? Albinus. - La gardienne de l'his-

P. - Qu'est-ce que la vie?

- Joie des heureux, tristes des malheureux, attente de la mort. P. — Qu'est-ce la mort ? A. - Evénement inévitable, péré-

grination incertaine, larmes des vivants, confirmation du testament, voleuse de l'homme. P. — Qu'est-ce que l'homme ? A. – Propriété de la mort, voya-

geur et passager, hôte du lieu. P. – A quoi ressemble l'hamme ? A. - A la pomme. P. - Comment l'homme est-il

posé? A. - Comme une lanterne dans le vent. - P. Dra.

\* Revue IN'HUL Ed. Trois Cailloux (c/o Maison de la culture d'Amiens, BP 0631, 80006 Amiens Cedex), distribution : Distique, 204 p., 90 F.

Armand Robin

traducteur universel

Armand Robin (1912-1961), Prix Latina 1984, ne traduisit pas accidentellement en français des ceuvres de Dylan Thomas, Ungaretti, Hölderlin, Rilke, et d'écrivains du monde entier. L'apprentissage des langues fut, pour ce poète, une quêta, une manière de brouiller les

La rage d'apprendre d'Armand Robin donne le tournis. Qu'on en juge : en 1932, il entreprend l'étude lien; en 1937, de l'hébreu, de l'arabe et de l'espagnol; en 1941, aient une chance d'être lus. Bon du chinois ; en 1942, de l'arabe lit- courage, monsieur Rougerie ! téral ; en 1943, du finnois, du hongrois et du japonais, etc.

La revue Obsidiane (25, rue Houdon, 75018 Paris), rend hommage. dans sa demière livraison (nº 27, 90 p., 50 F. Distribution Distique), à ce traducteur universel qui, selon Françoise Morvan, « pratique la critique littéraire, comme la traduction, de manière à dissoudre son identité dans celle d'autrui et celle d'autrui dans la sienne ». Un beau texte de Philippe Jaccottet publié dans la Gazette de Lausanne au lendemain de la mort du poète, quelques poèmes et des extraits d'œuvres traduites par Armand Robin chargent d'émotion le numéro d'Obsidiane et permettent de mieux comprendre cette démar-

P. Dra.

Les souvenirs

che unique.

de René Rougerie

L'éditeur de poésie René Rougerie (Mortemart, 87330 Mézièressur-lissoire) égrène ses souvenirs dans la demière livraison de sa revue Poésie présente (nº 54, 164 p., 48 F; pour un an : abonnement 160 F). Dans son texte la Fête des ânes ou la mise à mort du livre, Rougerie étrille les éditeurs qui ont accepté de se muer en hommes d'affaires et qui, progressivement, ont soumis leur production à l'ordinateur, pour une diffusion du livre prétendument moderne et efficace.

« La poésie ne se laisse pas cerner, enfermer. Elle est partout et, pour beaucoup, hélas ! nulle part », écrit René Rougerie qui narre avec beaucoup de délicatesse ses combats pour faire « connaître » les œuvres de Pierre Albert-Birot, Saint-Pol-Roux et quelques autres. Cet éditeur solitaire et ombrageux croit au rôle essentiel des revues dans la diffusion de la poésie. De Centres, qu'il créa en 1945 avec Georges-Emmanuel Clancier et Roger Margerit, à Poésie présente, qu'il fonda en 1955 avec Marcel Béalu, René Rougerie a toujours su rafraîchir ses enthousiasmes.

PDG, imprimeur, représentant, balayeur et emballeur, René Rougede l'allemand; en 1934, de l'ita- nie, aidé de son fils, sillonne les routes de France pour que ses livres

VENTES

## Des manuscrits à tous les prix

A vente aux enchères publiques, du mercredi 22 mai au Nouveau Drouot, de manuscrits littéraires, de dessins d'écrivains et de grands autographes historiques proposait aux amateurs cent quarante pièces d'une indéniable rareté. Pas très loin du commissaire-priseur, M. Claude Boisgirard, l'expert Pierre Berès fut le principal acteur de cette vente. Revêtu d'une toès romantique écharpe grise, il devait, à lui seul, acheter, pour le compte de ses clients, plus de la moitié des documents, quelques libraires, agissant, eux-aussi, sur ordre de particuliers,

se disputant âprement le reste. L'écrivain qui provoqua les plus belles enchères fut, sans conteste, Marcel Proust. On peut même, à son sujet, parler de fétichisme. Qu'on en juge : une page manuscrite in-8, ébauche de son premier livre les Plaisirs et les Jours, atteindra 80 000 francs; un placard d'épreuves corrigées de A l'ombre des ieunes filles en fleurs. 52 000 francs : des lettres autographes se vendront de 24 000 à 40 000 francs ; quelques lignes rédigées d'une écriture tremblante par Marcel Proust, douze jours avant sa s'arracheront mort. 45 000 francs; et une missive de Jeanne Proust à son mari lui demandant de respecter le sommeil de son fils trouvers un acquéreur à 17 100 francs!

Le sympathique libraire londonien Richard Mac Nutt triompha sisément de ses adversaires pendant cette bataille autour de Marcel Proust et emporta la majeure partie des ventes. Richard Mac Nutt, qui, par ailleurs, a acheté pour 520 000 francs le manuscrit musical autographe des Béatitudes de César Franck, confiait volontiers que les ordres d'achet de ses clients lui auraient permis de pousser beaucoup plus loin les enchères.

D'une lettre d'Anna de Noailles vendue 800 francs à l'album d'autographes de Philoxène Boyer qui grimpa à 500 000 francs, il y eut des manuscrits à tous les prix : 185 000 francs pour le Surmâle de Jarry; 126 000 francs pour Milady de Paul Morand; 125 000 francs pour des notes de lectures de Gus-

Joseph CHELHOD et un groupe d'auteurs

histoire et civilisation

Tome II: La Société yéménite,

l'Hégire aux idéologies modernes

Tome III: Culture et institutions du Yémen 175 f

MAISONNEUVE ET LAROSE

Tome I: la pouple yéménite et ses racines

tave Flaubert ayant servi à l'élaboration de Salammbô, etc. Mais il semble que la caste « marchande » l'emporta toujours sur la valeur ou-

rement littéraire. La Bibliothèque nationale fit iouer, par deux fois, son droit de préemption : pour des notes d'Aragon relatives à l'écriture des Beaux Quartiers, et pour le manuscrit inédit du célèbre conte de Diderot les Deux Amis de Bourbonne. Et le Musée pour la défense de la bibliophilie a agi de même pour le manuscrit autographe de Genitrix de François Mauriac. Quant au musée Jean-Jacques-Rousseau de Montmorency, s'il se porta acquéreur de deux lettres du philosophe, il négligea les 49 pages présentées comme un « important fragment d'un ouvrage de Rousseau sur les femmes écrit en collaboration avec M<sup>me</sup> Dupin ». Robert Thiery, représentant le musée à Drouot, s'en expliquait très franchement : « Nous manquons de crédits, mais, de plus, ces feuilles font partie d'un ensemble de plus de 3 000 pages qui a été dispersé il y a qualques années. Le manuscrit est de la main de seau, mais le texte n'est pas de lui. Un simple travail de secrétariat qu'il effectuait pour Mª Dupin. Nous avons acquis, en 1982, à Monte-Carlo, 300 de ces feuillets pour le prix atteint ici (152 000 francs) par las 49 pro-

Quant aux poètes dits « maudits », ils se portent bien, du moins en salle des ventes. Un portrait de Baudelaire par Verlaine a atteint la coquette somme 115 000 francs, et un dessin de l'auteur des Fleurs du mal s'est enlevé au même prix.

PIERRE DRACHLINE.





# "Littératures étrangères"

## **LOUISE SHIVERS**

## MANUEL SCORZA

L'arrivée de Jack, une sorte de vagabond, va bouleverser - jusqu'à la passion et la tragédie - la vie terne et passive de Roxanna Walston, vingt ans, mariée à un planteur et jeune maman, dont l'horizon se limitait à l'immensité monotone des champs de tabac de Caroline du Nord.

"Ce roman, aui vous prend aux tripes, est tout à la fois lyrique et réaliste.

Au début, ce livre est aussi dérangeant que la vision fugitive d'une belle jeune femme avec un pied chaussé et l'autre nu. Quand on l'a terminé, on a peut-être lu l'histoire sans apprêt de la destinée humaine." Erskine Caldwell

> Traduit de l'américain par Dominique Peters.

Louise Shivers

j'suis venue pour faire sortir mon enfant prison

roman

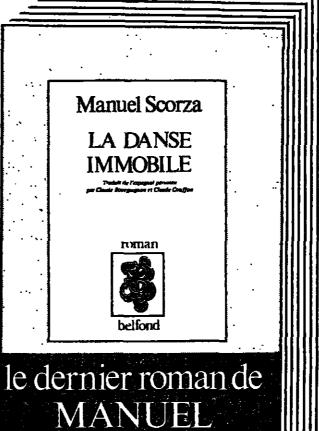

Né à Lima en 1928, Manuel Scorza a participé aux luttes sociales du Pérou qui servent de thèmes à ses grands romans: Roulements de tambours pour Rancas, Garabombo l'Invisible, Le cavalier insomniaque, Le chant d'Agapito Roblès et Le tombeau de l'éclair.

Il venait de publier La danse immobile quand il périt dans l'accident d'avion survenu près de Madrid, le 27 novembre 1983.

Traduit de l'espagnol péruvien par Claude Bourguignon et Claude Couffon.

## JAN DE HARTOG

# LINA WERTMÜLLER

Héros du dernier roman de Jan de Hartog (que ses pièces de théâtre Maître après Dieu, 1948, et Le Ciel de Lit, adapté par Colette, 1953, ont rendu celèbre dans le monde entier), le capitaine Krasser est l'héritier du capitaine Achab de Moby Dick. Il est mû par une idée fixe: la haine de Dieu et de ses représentants sur terre.

Chargé d'aller porter secours à des réfugiés et contraint d'accueillir à son bord des prêtres et des religieuses - nous sommes en 1942, à Bornéo, quelques semaines après Pearl Harbour -Krasser aura enfin l'occasion de régler, par victimes interposées, ses comptes personnels avec le Tout-Puissant.

> Traduit de l'anglais par Solange Lecomte.

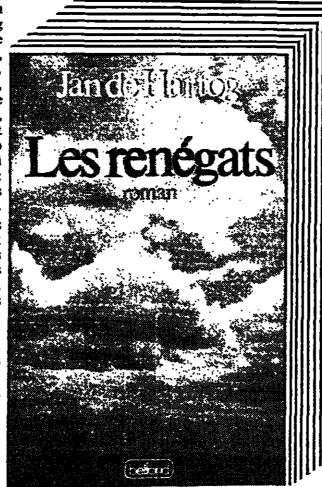

Lina Wertmüller

**SCORZA** 

être ou avour mais pour être je dois avoir

la tête d'Alvise

surun plateau d'argent

(belland)

"Une merveille de drôlerie et de pathétique, quelque chose comme un Othello mis en scène par Woody Allen...

Il est rare de voir quelqu'un qui n'est pas du métier réussir si bien son entrée en littérature. Lina Wertmüller, en effet,

est cinéaste. Après avoir été l'assistante de Fellini pour Huit et demi, elle a réalisé ses propres films, dont Pasqualino, en 1974, D'Amour et de sang, en 1978, Mamma sanctissima cette année." André Clavel (Le Matin)

"Défiant toute logique, tout rationalisme, "La tête d'Alvise" est un formidable éclat de rire, dissimulant en fait une terrible désespérance, un malheur poignant dont on ne se défait pas facilement."

Françoise Ducout (Elle)

Traduit de l'italien par Jacqueline Raoul-Duval.

Parick Meney

336 pages

roman

MAZARINE

79 F

## • LETTRES ÉTRANGÈRES

## L'ITALIE DU FRIOUL

# Leonardo Sciascia

(Suite de la page 19.)

qu'il a vécu le catholicisme et a su le représenter dans son œuvre, avec la candeur du siècle des

### « Men involentaire séiour sur la Terre »

– Pour vous, l'équilibre absolu a été atteint par Diderot, qui fut «dans son siècle propre peau». Par bien des remarques, your your dissociez de votre temps - vous qui, par ailleurs, politique-ment, du Parti communiste au Parti radical, vous y êtes engagé, — et l'on serait tenté de vous appliquer le mode de de vous apparair se more de définition que vous donnez du cardinal de Retz (« un esprit XVIII» dans un corps

XVII\*\*).
- Oui, cela pourrait bien être une formule juste pour contenir (mais pas entièrement, cela s'entend) et définir ce que, avec des mots de Pirandello, je peux appeler « mon involontaire séjour sur la Terre ».

 A propos du peintre mécomme Fausto Pirandello, fils de Luigi, vous vous demandez (toujours dans Mots croisés) si « l'artiste luimême ne souhaite pas cette inattention — par choix, par exigence de liberté, pour ne pas se sentir emprisonné dans une forme et une formule». N'est-ce pas anssi ce qui vous a détourné de la voie d'un Simenon, vous qui, pourtant, écriviez ves livres (depuis le Jour de la chouette jusqu'à Todo modo) sous la forme de polars, afin d'être lu par le plus grand nombre de lecteurs

On vit toujours dans l'ambiguité, dans la contradiction : nous mettons à nu notre cœur, en même temps que nous cherchons à nous cacher; nous voulons être «quelqu'un» en même temps que nous voudrions être « personne» (le «quelqu'un» et le personne», je veux dire, de Pirandello).

- Tout en suivant avec rigueur la ligne rationaliste définie par les philosophes du XVIII<sup>e</sup>, vous adoptez, dans Mots croisés, une allure fantasque, en recourant, sans crier gare, aux jeux des analogies, à «l'ordre des ressemblances», en invoquant les basards, en vous livrant à des oputations malicieuses, des « divagations » à la Mallarmé, et vous réduisez, ou excluez délibérément, les instruments de la critique moderne. Est-ce la revendication d'une critique «partiale, passioanée, politi-que» à la Bandelaire ?

C'est tout à fait ça : je n'aime pas la critique de ceux qui ne sont que des critiques. l'aime la critique des écrivains. Et, en tout cas, une critique passionnée, voire factieuse.

- Les traditionnels carrés noirs, dans ces Mots croisés, ne dessinent-ils pas, entre la

### Vient de paraître

- Mots croisés, traduit de Pitalien par Michel Orcel, Mario Fusco et Jean-Noël o. Fayard, 380 p.,
- siseppe Tomssi di Lampe-sa. Essais traduits de l'italies par Maurice Darmon. Maurice Nadeau éd., 180 p.,
- Les Oncles (Querante-buit, l'Antimoine, la Tante d'Amérique, la Mort de Staline), nouvelles traduites de l'italien par Mario Fusco. Gallimard, coll

grille des mots, la silhouette de « Monsieur Sciascia » (comme vous dites: «Monsieur Simenou ») ?...

- Mais certainement: quoi que l'on écrive, il y a toujours -plus ou moins caché - un auto-

- Vous avez récemment traduit en italien le Procurateur de Judée, d'Anatole France: fallait-il que vous aimâssiez ce livre!... Ou que le travail de traducteur ne vous rebutât point trop ?...

- J'ai toujours aimé cette nou-

aussi son Histoire contemporaine et je trouve injuste, et cela me paraît même un des mauvais signes de notre temps, qu'on la lise si peu). La nouvelle que vous évoquez me semble une petite velle d'Anatole France (et j'aime somme du scepticisme le plus

sain. Quant au fait de traduire, je ne dis pas que c'est pénible (j'ai toujours été fidèle à la prescription de Montaigne qu'il ne faut rien faire sans joie), mais c'est une activité qui me demande tellement de temps! Dans les rares choses que j'ai traduites — du français et de l'espagnol, — je suis parfois resté des journées entières sur une seule phrase.

> - Leonardo Sciascia, je crois savoir que vous tenez un journal intime, plus intime que Noir sur noir, depuis des années: Mémoires d'outretombe on souvenirs d'égotisme? Nous le donnerez-vous à lire un jour ?...

- Non, je ne tiens pas de jour-nal secret. Il existe seulement des feuillets où, de temps à autre, je note quelques secrets concernant les autres, ou quelques pensées à moi, cruelles ou angoissantes. Quand, après un long temps, j'en retrouve un, je le détruis. Et avec une certaine satisfaction.

- Dans Mots croisés, le personnage Siegfried de Girandoux est invoqué plusieurs fois. Pris entre deux pays, Siegfried choisit son identité. De même, Pirandello, « du fond de son désarroi existentiel, des confins du néant, se penche sur l'histoire, sur an moment historique local - et choisit d'être sicilien ». L'aventure de Sieg-fried, le choix de Pirandello ne sont-ils pas aussi les vôtres ?

- Oui, être sicilien est une condition; mais c'est aussi un choix. Cela peut même apparaître comme un choix masochiste. à cause de l'idée qu'on se sait de la Sicile. Mais il n'en est rien. »

Propos recueillis par



## « Mots croisés »: une promenade dans sa bibliothèque...

Succédent aux volumes assez brefs que Sciascia a publiés alors qu'il était accaparé par son mandat de député, *Mots croisés* se présente comme l'un de ses tivres les plus importants. Il l'est par sa grosseur tout d'abord, et par sa nature surtout, car Sciascia y renoue avec une activité d'essayiste et de critique dont il n'avait plus donné d'examples depuis le Cliquet de la folie,

Sciascia n'a pas caché qu'il s'agissait là d'un recueil d'articles, de préfaces et de textes inspirés par ses lectures, et *Mots croisés*, pour cette raison, permet de corriger une idée qui, au départ, n'est pas fausse, mais dont la répétition quasi stéréotypée a fini par jouer un rôle d'écran. A vouloir toujours identifier l'auteur avec la Sicile, qui est, en effet, son sujet de prédilection, on finit souvent par ou-blier que sa curiosité et ses intérêts le conduisent souvent vers de tout autres horizons, au fil d'innombrables lectures. Le livre permet donc de suivre Leonardo Sciascia dans une promenade autour de quelques rayons de sa bibliothèque : il confie ses goûts, ses admirations, les réflexions aussi que suscitent en lui des œuvres qu'il a pratiquées assidiment depuis des années, de Lucien de Samosane à Diderot et de Manzoni à son cher Savinio, qu'il a amplement contribué à faire retire.

Dans Mots croisés, on rencontre aussi de grands auteurs siciliens comme Verga et surtout Pirandello, avec lequel Sciascia entretient une relation tout à fait privilégiée et constante. C'est d'ailleurs à propos de Pirandello que se noue l'un des textes les plus remarquebles du recueil, le Visage sur le masque (inspiré par l'acteur matographique de Feu Mathias Pascal), qui tourbillonne vertigineusement jusqu'à Romain Gary et Emile Ajar.

Et si le livre comporte, comme on pouvait le présumer, quel-ques pages splendides consacrées à la Sicile, à sa terre, à ses eaux, il n'est pas sans intérêt de lire l'essai sur le roman policier, dont Sciascia fut un grand consommateur avant de plier ce genre à sa propre démarche, du Jour de la chouette au Théâtre de la mémoire.

Mais ca n'est pas par hasard si le dernier de ces textes est simplement intitulé Paris, évocation d'une ville qui a toujours exercé sur Sciascia une véritable fascination, et qui est l'un des pôles de son activité intellectuelle.

★ MOTS CROISÉS, de Leonardo Sciascia, traduit de l'Italien par M. Orcel, J.-N. Schifano et M. Fusco. Fayard, 375 p., 140 F.

L'INDIVIDU - LA SOCIÉTÉ Deux nouveaux entretiens avec Le Monde

Découvrez 117 penseurs contemporains

5 - L'individu

Présentation de Roland Jaccard 20 entretiens, 224 pages, 50 F.

6 - La société Présentation de Frédéric Gaussen 20 entretiens, 240 pages, 52 F.

<u>WATZLAWICK</u> WILSON ZAZZO Entretiens avec L: Monde 5. L'INDIVIDU

BERKE CHANGEUX CHERTOK FEDERN FROMM JACCARD

JACQUARD LAING LAPLANCHE LEMAIRE LEWONTIN MEHLER

BOURDIEU BOURRICAUD CASTEL CAZAMIAN ECO FOUGEYROLLAS SZASZ SZONDI TELLENBACH TERRACE GODELIER GORZ LASCH LEFORT MOSCOVICI ROGERS RUBEL SENNETT WINOGRAD ZINOVIEV Entretiens avec

Le Monde 6. LA SOCIÉTÉ

Rappel des titres déjà parus : 1. Philosophies, 48 F. - 2. Littératures, 44 F. 3. Idées contemporaines, 48 F. - 4. Civilisations, 52 F.

Une co-édition

La Découverte/Le Monde

### Sellerio editore de Palerme

'ÉDITEUR de Sciascia, de Bufalino, le grand édi-teur de Sicile, Sellerio editore, n'existe que depuis quinze ans. Fondée en 1969 à Palerme par une femme de courage et de goût, Elvira Sellerio, cette maison s'incrit dans la tradition de la culture sicilienne et poursuit, depuis le dé-but, un double travail de prospection, à la fois vers le passé et vers le présent.

April 12 12

- 6.7

· 🕳 👵

يتراب الكنداد

Marin Rolling

Gerald Letters

Fill Marie 8 5

1755 B

Garage Erente.

To be protect

And the

11 /- 110 - te

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY 
wuverte f.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

 « Les premiers livres que j'ai publiés, rappelle la directrice, étaient les Poisons de Palerme de Rosario La Duca, les Lettres sur la Sicile d'Eugène Violletle-Duc, les Actes relatifs à la mort de Raymond Roussel de Leonardo Sciascia et la Peinture sur verre en Sicile d'Antonino Buttita. En 1976, nous avons lancé deux collections : « Les essais » et « L'histoire sicitienne »; en 1979, « La memoria », qui, cette année, fête avec succès son centième volume... Nous publions beaucoup d'auteurs italiens, bien sûr, mais aussi de nombreux auteurs français, ces demiers surtout sur les conseils de Sciascia, qui nous a communiqué sa prédilection I... Parmi les écrivains français, je peux citer, entre autres, Yves Bonnefoy, Roger Caillois, Michel Serres, ou Angelo Rinaldi...

Notre premier grand succès, sur le plan des ventes, mais aussi par rapport à l'écho dont a bénéficié la maison d'édition hors de l'île, a été l'Affaire Moro de Sciascia, en 1978. Ce fut encore l'année où nous avons commencé à travailler avec la grande distribution. >

 ■ Depuis toujours, Leonardo Sciascia a été l'ami et le collaborateur de notre maison d'édition, poursuit Elvira Selleno, il nous a suivis et encouragés des nos premiers pas. Il a été un exemple pour d'autres arris, qui ont commencé à fréquenter la maison, instaurant ainsi une collaboration éclairée et désintéressée. Je ne seurais passer sous silence le nom de thropologia culturalle, et main tenant doyen de la faculté des lettres de l'université de Palerme, ni celui du peintre Bruno Caruso, au milieu de tant d'au-

Quelles sont les perspec-tives d'avenir pour la Sellerio editore ?...

≰ li n'est pas difficile d'imaginer quels problèmes nous trons en travaillant dans une région aussi décentralisée... Au début, nous avons eu surtout des problèmes écono-miques : ici, il est difficile de teire confiance à une entreprise qui produit de la culture. Et aussi, des problèmes d'image de marque : se faire connaître, se faire comprendre. >

# Tristes « belles » de Syracuse

Dix-huit nouvelles d'un célèbre inconnu : G. A. Borgese

gese, né en Sicile en 1882, exilé en Amérique après l'arrivée du fascisme, mort en Toscane en 1952, a, apprenons-nous dans la préface des Belles, dominé pendant quarante ans les lettres italiennes.

Est-ce pour avoir quitté l'Italie et avoir pris la nationalité américaine qu'il a été presque complètement oublié, tant dans son pays qu'ailleurs?... La réédition de Borgese par Sellerio en 1983 puis la traduction en France chez Desionquières méritent de ne pas rester confidentielles, car ces dixhuit nouvelles – moins de dix pages chacune - sont une vraie découverte. Pour être juste, il faut rappeler tout de même que le poète Eugenio Montale tenait Borgese en très haute estime, qu'Alberto Moravia considère qu'il lui doit beaucoup, que Louis Gillet, écrivant à son propos dans la Revue des Deux Mondes, n'hésitait pas à le comparer à Stendhal: « Parmi les écrivains de sa génération, il est sans contredit le plus écouté et le plus important... » Son roman Rubé, histoire d'un homme pendant la

IUSEPPE Antonio Bor- années 20... et c'est Etiemble qui avait donné une version abrégée d'un essai écrit en anglais sur les origines du fascisme (Goliath, the March of Fascism, Montréal, 1945)... Autrement, on ne savait rien d'autre de Borgese, sinon qu'il avait épousé la plus jeune fille de Thomas Mann, Elisa-

Les Belles, publié en 1929, vous donneront à coup sur l'envie de mieux connaître ce célèbre inconnu, même si les nouvelles n'ont pas toujours la cote qu'elles

Des portraits de femmes. pleines de grâce et de charme, dont le triste destin croise celui d'un narrateur qui n'est pas touiours le même et qui observe. muet. L'action, le drame, ou la simple péripétie se noue en un moment bref pour se dénouer discrètement, sans bruit, sans cris, sans lourds soupirs : la première maîtresse qu'on retrouve alourdie par l'âge et la famille (Bianca), ou bien un amour de jeune fille pour un architecte rencontré pendant les vacances à la mer, et qui n'en finira jamais, même si elle montée du fascisme, avait été croit « avoir plus de haine que traduit en français dans les d'amour pour lui » (l'Amour),

ou bien encore ces superbes fêtes finnoises pour les noces de la princesse Olympia quelque part sur la Baltique, et qui voient la noyade de la plus tendre, de la plus humble de toutes ces belles demoiselles qui sur un radeau voguent jusqu'au château (Ignazia). Et encore, cette sublime Syracusaine qui brode sur son balcon, sans jamais pouvoir aller ailleurs qu'à la messe, parce qu'à Megara, « la simple vision d'une cheville fait littéralement trembler les jeunes gens ». « Mais [cela] arrive rarement, ajoute 'auteur, car elles sont prudentes et surveillées. . Et c'est avec une jupe soigneusement entravée que tante Clementina se laisse tomber, mourir, à l'heure de la messe chantée (la Syracusaine).

Sur un air de nocturne, ces nouvelles où la passion éclate à chaque ligne sous la retenue vous poursuivront longtemps dans un rêve éveillé d'une désarmante

NICOLE ZAND.

\* LES BELLES, de G.A. Borgese. Nouvelles traduites de l'in-lien par Francis Darbousset, Jean-Marie Laclavetine et Jean-Noël Schifano. Editions Desjonquières, coll. « Les chemins de l'Italie »,

# Carlo Sgorlon, d'Udine

Dans le Carrosse de cuivre, le romancier raconte l'histoire d'une famille du Frioul : cent ans d'isolement culturel

pas compte des profondes différences qui continuent encore d'en caractériser les diverses régions et provinces, ni de l'originalité qu'elles ont gardée, depuis une unification politique somme toute récente. C'est bien ce que confirme la lecture du beau roman de Carlo Sgorlon, ro-mancier originaire du Frioul, et qui a situé dans sa province natale cette saga d'une famille patriarcale, tout au long d'une période qui débute, en gros, avec la fin des guerres d'indépendance, pour s'achever de nos jours.

C'est bien d'une samille en effet qu'il s'agit, les De Odorico, qui s'identifient avec leur immense ferme fortifiée - en dialecte, le ciscjelàt - située au pied des montagnes. Au fil des

conscience et la mémoire. Mais, au-delà de l'enchaînement prévisible d'amours et de décès qui jalonnent ces existences, ce qui frappe au cours de cette histoire, ce sont les rapports existants entre les membres de la famille et la toile de fond que constitue la succession des ré-

N ne comprend rien à gimes politiques et des évênel'Italie si l'on ne tient ments historiques. Ces derniers sont perçus de très loin, en raison de l'isolement culturel du Frioul, province reculée dans une sorte de Moyen Age que la civilisation n'a fait qu'effleurer.

· Le Christ s'est arrêté à Eboli . disait, symboliquement, Carlo Levi dans un livre capital qui révéla à d'innombrables lecteurs quels abîmes séparaient la textes littéraires italiens de ce siècle qui, du Piémont de Nuto Revelli à la Vénétie de Ferdinando Camon, ont mis en lumière l'existence de ces mondes à part, tant bien que mal rassemblés sous des institutions com-

C'est de là que vient, précisément, le climat très particulier de ce livre, où l'on découvre non seulement des traditions et des fêtes, mais tout un monde de croyances, de superstitions et de peurs immémoriales, entretenues par de sombres prophéties, dont Sgorlon a eu l'habileté de faire l'un des ressorts de son récit. Ainsi, c'est bien le terrible tremblement de terre de 1976 qui marque l'aboutissement de cette petite communauté fortement enracinée dans une nature tour à tour hostile ou amicale, mais toujours intensément présente. comme elle peut l'être pour un écrivain comme Sgorlon. Cependant, il serait vain de chercher ici une complaisance pour le régionalisme et le pittoresque, qui n'ont rien à voir avec le propos de l'auteur.

C'est peut-être à ce sens profond de la nature que le livre doit Lucanie de Rome. Et l'on pour- un traitement tout à fait particurait multiplier les exemples de lier de la durée, à la fois sigée courue de transformations radicales et multipliées. Comme dans un kaléidoscope où les mêmes éléments se combinent sans cesse en figures nouvelles, les êtres et les lieux qui constituent le village de Malvernis composent une fresque à la sois dense et légère, ponctuée curieusement, plutôt que par la mort, par le retour imprévisible de personnages disparus, dans un enchevêtrement de générations où le même et l'autre n'en finissent pas de se

MARIO FUSCO.

\* LE CARROSSE DE CUI-VRE, de Carlo Sgorion, trad. de Pitalien par Soula Aglaion, Flam-marion, 310 pages, 120 F. (Le Carrosse de cuivre a obtena le Prix Strega 1979.)

### ans, la tribu se défait et se renouvelle, dominée par deux ou trois figures particulièrement accusées qui en représentent l'ossature, la

prose de soufre et d'ombre - que

l'on peut lire maintenant en fran-

çais, - affirmait orgueilleuse-

ment avoir refusé de publier

jusqu'au seuil de la soixantaine :

Le Semeur de peste, de Gesualdo Bufalino: les litanies de l'amertume dans un sanatorium à la fin de la seconde guerre d'écrire le Guépard. mondiale.

meur de pesté, on fut certain de se trouver devant un cas, presque une anomalie de l'histoire littéraire italienne. L'écrivain débu-

ORSQUE parut, il y a qua-tre ans, chez l'éditeur Sel-lerio à Palerme, le Se-

le même âge que le prince de Lampedusa lorsqu'il entreprenait Rien de moins innocent, rien de plus « ingénieux ennemi de soimême . que ces monstres tardis et cyniques qui prétendent . avoir lu plus de livres que vécu de jours . Et voici donc Gesualdo

Bufalino, voyageur immobile. qu'on imagine assis derrière des rideaux de percale dilatés par le vent chaud du sud, tout entier voué à l'exploration d'un coin de terre dont il tire sa substance et sa haine, professeur retraité à Comiso où l'on ne connaît que lui, exactement comme Leonardo Sciascia fut tour à tour écolier puis instituteur dans son village natal de Racalmuto.

Sciascia a découvert et publié Bufalino, mais la comparaison ne doit pas nous leurrer. Autant l'un est un maître du style en pointe sèche, ironique et précis, voltairien par raison et par jeu, autant l'autre pratique l'hyperbole, les effets outranciers qui s'annulent. Sciascia est une figure euronéenne, son rocher solitaire est battu par des vents de toutes parts; Bufalino cultive la réclusion jusque dans ses recoins mala-

Un espace clos est le décor de ce Semeur de peste : un sanatorium à la lin de la seconde guerre. La colonie phtisique et souffretense qui s'y ébat semble n'avoir quirté le casque et l'uniforme couleur de boue que pour enfiler le pyjama rayé et se soumettre à un autre règlement, non moins aléatoire. Le narrateur hésite entre l'obscur désir de mourir là et une soif de paroles qui l'exposera à la muette réprobation de ses compagnons - du moins le croit-il - s'il a - trahi à leur insu le pacte silencieux de ne pas nous survi-

Les litanies de l'amertume que tisse Bufalino, dans cette langue sinueuse dont les anneaux vous serrent la gorge, sont avant tout un chant de la mémoire et une apologie de la vicillesse. Là aussi, nous retrouvons Sciascia pour aussitôt nous en défaire : car la mémoire de Bufalino s'inscrit dans un no man's land extérieur à l'histoire, une contrée songeuse où le mal ronge le corps et lui livre

un combat mortifère, que les com bats guerriers ignorent.

Sur cette scène dévastée, marginale, sans lendemain ni passé, deux êtres vont jeter leur peu de forces et d'appétit à la rencontre d'un amour qui nous réserve des pages terribles. Oui, on se souviendra longtemps de ce premier baiser tuberculeux, où des lèvres brûlantes accolent des souffles rauques et des poumons liquéfiés, dans un geste d'ensemencement réciproque que seuls les contagieux peuvent s'accorder sans risque... Et Marta, la jeune femme, dira plus tard son rêve de pénétrer comme un vampire dans les demeures tranquilles, pour déposer méthodiquement aux coins des pièces ses crachats, son venin.

Etrange variante de la femme souillée, qui nous confirme que Gesualdo Bufalino a lu Baudelaire, et que sous l'artifice baroque se cache le dernier écrivain

> BERTRAND VISAGE, Prix Femina 1984 pour Tous les soleils (Seuil)

**★ LE SEMEUR DE PESTE, de** Gesualdo Bufalino, traduit de l'ita-lien par Ludmilla Thevenaz, L'Age

**BAR-ZOHAR** "Pour les fans de John Le Carré... Déconseillé aux cardiaques." Los Angeles Times MICHEL AR-ZOHAR UN ESPION EN HIVER SÉLECTIONNÉ POUR LEPRIX "ÉVASION 1985" "Intelligent et convaincant. Amour, mort et duplicité: tous les ingrédients d'un excellent roman d'espionnage." New York Times "Une intrigue en forme de labyrinthe. Et une enquête sur la guerre fratricide que se livrent les services secrets britanniques." New York Times Book Review 252 pages

MAZARINE

••• LE MONDE - Vendredi 31 mai 1985 - Page 25



### HISTOIRE LITTÉRAIRE

# «Le Grand Jeu irrémédiable »

Entre 1928 et 1930, au voisinage du surréalisme, parurent, apparurent plutôt, trois numéros d'une revue, le Grand Jeu. René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte, Roger Vailland, des lycéens venus de Reims à Paris, et d'autres jeunes gens, tous animés par une « immense poussée d'innocence »; y lancaient un défi suicidaire qui n'a pas fini d'intriguer ni de se faire enten-

« Le Grand Jeu est irrémédiable; il ne se joue qu'une fois. » Par ces mots, Gilbert-Lecomte ouvrait le premier numéro de la revue. L'actualité de sa déclaration est remise à jour périodiquement. Ainsi, M. Roland Dumas, ministre des relations extérieures, publie un Plaidoyer pour Roger Gilbert-Lecomte, augmenté de documents et suivi d'un poème de Serge Sautreau.

D'autre part, on réédite Rimbaud le voyant, de Roland de Renéville, tandis que Belfond propose un roman inédit de Pierre Minet, Un héros des abîmes, et que le derdu Grand Jeu, Artūr Harfaux, peintre et photographe, est enfin salué par un très beau livre, aux éditions Le Nycta-

# Roger Gilbert-Lecomte et Roland Dumas

le Grand Jeu, par une bizarre coincidence, se manifeste doublement. L'Herne publie un cahier qui lui est consacré, dirigé par Marc Thivolet. Vous plaidez, à la même époque, devant le tribunal de grande instance de Reims. contre l'héritière du père de Roger Gilbert-Lecomte, M= Urbain, sa gouvernante...

 Ma rencontre avec Gilbert-Lecomte, que je qualifie d'étrange, n'a pas eu lieu par hasard. J'ai été l'avocat de Jérôme Peignot, pour Laure, et Paule Thévenin m'a demandé de m'occuper d'Antonin Artaud. Je suis aussi l'exécuteur testamentaire d'Henri Calet. J'ai plaidé pour la publication de son roman inachevé, Peau d'ours, chez Gallimard. Maurice Garçon, un homme que j'admirais beaucoup et qui fut, sans doute, à l'origine de ma vocation, était l'avocat de Gallimard. Il est injustement négligé. Sa plaidoirie en faveur de Sade (2), jointe aux dépositions de Breton ou de Paulhan, reste un modèle.

« Pierre Minet est venu me voir. Je l'ai trouvé fascinant. Très « vieille France », un peu dandy, et d'un acharnement inouï. Pour lui, qui était le plus jeune des membres du Grand Jeu, « Phrère fluet », la cause de Gilbert-Lecomte restait sacrée. Il a mobilisé tout le monde, de Malraux à Aragon. Dès que j'ai lu les textes de Gilbert-Lecomte publiés dans le Grand Jeu et Testament. l'importance de son œuvre m'a semblé évidente. Ce qu'il a vécu, son exigence, le long suicide retardé à force de drogue, m'ont touché en profondeur. Arthur Adamov, qui partagea les dernières années de Gilbert-Lecomte, est également intervenu. Son magnétisme a contribué à m'enflammer.

constitue la première partie de votre ouvrage – est une brève kistoire du Grand Jen. Vous réévaluez le rôle de Gilbert-Lecomte dans le groupe et, en amexe, vous présentez de nombreux documents, certains inédits. AvezAu Quai d'Orsay, tôt le matin, nous sommes quatre autour d'une table : Roland Dumas, Christine Piot, sa collaboratrice (1), l'écrivain Serge Sautreau et moi-même. De loin, l'huissier doit nous prendre pour une réunion de spirites. Oublieux des lambris dorés, le ministre des relations extérieures évoque Roger Gilbert-Lecomte, un poète mort à l'hôpital, le 31 décembre 1943, d'une crise de tétanos. Il fut son avocat, réclamant le droit de publier sa Correspondance, au nom d'André Malraux, alors ministre de la culture, de l'Association des amis de Roger Gilbert-Lecomte et de Pierre Minet.

venait s'y réfugier et s'y réchauf-

fer. Il racontait des histoires

fabuleuses aux clients. Dans une

lettre à Edmond Lecomte, le père

de Roger, M™ Firmat laisse voir

son émotion devant la fin soli-

taire d'un homme abandonné de

noncé en 1968 ?

– Pour ma plaidoirie, je m'étais servi des informations de Minet et d'Adamov. J'avais fait aussi mes propres recherches. Gilbert-Lecomte était presque absent de l'histoire littéraire. Fata Morgana avait publić, en 1966, un écrit capital, Orphée empoisonneur public, d'une façon assez confidentielle. Pour le livre, avec la collaboration de Christine Piot, j'ai ajouté des éléments nouveaux sans toucher à l'essentiel. J'ai retravaillé ma plaidoirie en m'interdisant d'être malhonnête par rapport au jugement du tribunal. Un autre avocat aurait peut-être pris l'affaire autrement, d'un point de vue strictement juridique. Les membres du tribunal de Reims se piquaient de littérature, et l'aventure de Gilbert-Lecomte avait commencé dans leur ville... Lors de ma plaidoirie, j'avais donc fait appel à leur intérêt pour prouver que les lettres à Daumal ou à Vailland étaient d'une grande valeur littéraire et livraient des informations capitales. Par la suite, mon enquête m'a convaincu que, sans la rencontre Daumal-Gilbert-Lecomte, le Grand Jeu n'aurait jamais existé.

- On découvre, en vous lisant, trois figures de femmes qui ont joué un rôle emblématique auprès de Gilbert-Lecomte. Vous apportez, en outre, des précisions sur son calvaire, avec un jugement du vier 1944) où l'on apprend qu'il prenait des doses énormes de morphine, de cocaïne et d'héroine.

- Je me suis intéressé à Ruth Kronenberg, sa compagne, morte

vous remanié le texte pro- à Auschwitz. C'était une juive tous, mort « nu comme un ver ». M. Urbain, qui se prit pour la garante des bonnes allemande. Elle gagnait un peu d'argent en faisant des travaux de couture. La fin de Gilbertmœurs de la bourgeoisie de province, semble sortie des Bonnes, Lecomte a été surtout dominée de Genet! Quant à la drogue par les deux · femmes finales », absorbée par Gilbert-Lecomte, qui s'opposèrent, comme la nuit et le jour. Ma Urbain, la gouverelle est d'une quantité effrayante. On se demande comment il a pu, nante abusive, s'est acharnée en pleine Occupation, se procurer contre lui, à titre posthume. toute cette morphine. Son cas M™ Firmat, sa « seconde mère », ressemble à celui d'Antonin tenait un café-restaurant dans le quinzième, rue Bardinet. Roger.

- Le jugement du tribunal (9 janvier 1969) fit jurisprudence. Il ne reconnaît pas pleinement à l'Association des amis de Roger Gilbert-Lecomte le droit à demander la divulgation des lettres posthumes. Il admet cependant que M= Urbain, le légataire du légataire universel. Edmond Lecomte, commet un abus notoire de son droit d'opposition. Pourquoi avezvous renoncé à faire appel ?

- Nous aurions pu aller en cassation et gagner. L'important, c'était d'obtenir le droit de publier la Correspondance chez Gallimard Depuis, une décision reconnaît aux associations le droit d'intervenir. Des affaires récentes (Bachelard, Montherlant) ont prouvé que des conflits de ce genre peuvent se reproduire dès que l'on rend publics des inédits. Pour moi, le cas juridique reste intéressant, mais, en présentant le dossier Gilbert-Lecomte, je bats le rappel d'une nouvelle génération de lecteurs. Plutôt qu'une postface critique, j'ai demandé à un poète, Serge Sautream, une contribution lyrique. Son ode à Gilbert-Lecomte, le Cristal dans l'éclair, où il mêle des alexandrins aux vers libres, est digne de cet « Apôtre de cristal., qui ne cesse de me fasci-

RAPHAÊL SORIN.

\* PLAIDOYER POUR ROGER GILBERT-LECOMTE, de Roland Dumas, suivi de le Cristal dans l'éclair, de Serge Sau-treau, Gallimard, 254 p., 88 F.

(1) Anteur d'une étude sur Mon-sieur Morphée. Champ des activités surréalistes, Bulletin de liaison nº 18, juin 1983.

(2) f'Affaire Sade, Editions Pan-



## Entrée des fantômes

roman posthume de Pierre Minet (1909-1975), a été écrit en 1966. C'est, comme Odile, de Raymond Queneau, un livre à clés où Minet vise les principaux surréalistes : Aragon (Vulpin), Breton (Héliodore), Artaud (Richard Cauve). Paul, le narrateur, s'éprend de Laure d'Outrances, rencontrée aux Trois Tambours (les Deux Magots), une jeune femme «possédé» par Cauve, un être diabolique, à la «bouche contractée, l'air mauvais». Au fil des ans, la passion de Paul s'écuise à vouloir défaire le couple, sé par un pacte où, bourreau et victime, chacun échange Cauve et de Paul, le témoignage de Laure annonce une conversion». Elle ressemble à ceile de Minet. L'auteur de la Défaite céda à l'kembrasement de la certitude» et, à pertir de cela, réinterpréta le parcours de

André Rolland de Renéville (1903-1962) participa à la fondation du Grand Jeu. Son Rimbaud le voyant, réédité avec une présentation de D. Habrekorn, interroge le «surgissement» de Rimbaud. Tandis que le dialogue Orient-Occident mobilise à nouveau les chercheurs de vérité, il faut lire cette tentative, longtemps refoulée, pour ouvrir Rimbaud aux voies (voix) toujours futures. «Le voyant sait que l'homme n'est pas limité à sa statue de sang. » De riette Birahen.

Reneville, qui invoque les occultistes du Moyen Age, les kabba-listes, les alchimistes, etc., peut conclure : «La poésie a donc pour fin la connaissance subjec-

Tiré à 310 exemplaires, en Langue sanskrite, de René Daumel (1908-1944), est un document remarquable. Sur des feuilles de cahier d'écolier, Daumal traite de la phonétique et de la syntaxe du sanskrit. Il aborde ensuite la poésie. «une perole animée par une saveur», analyse le sens littéral et le sens suggéré. Il traite du théâtre, «poésie visible», et de ses quatre movens d'expression, le mise en scène. Les lecteurs du Mont Analogue disposent ainsi d'un document où Daumal affirmait que «les sciences du lanles moyens de libération. »

\* UN HÉROS DES ABIMES, de Pierre Minet. Avant-propos de Jacques Ba-ron. Belfond. 152 p., 79 F.

\* RIMBAUD VOYANT, de Rolland de Reséville. Ed. Thot, 295 p., 85 F.

\* LA LANGUE SANS-KRITE, de René Daumal. 156 p., 400 F. A commander anx éditions l'Originel (25, me Saulnier, 75009 Paris). Libeller le chèque à l'Ordre de M.— Hen-

## Artur Harfaux, le dernier témoin

l'appartement où, comme des reliques, il conserve des souvenirs de ses compagnons du Grand Jeu. Malgré son âge (il est né en 1906), autant que Sima et Monny de Boully, que nous rencontrames autrefois, il conserve au fond des yeux quelques traces de la lumière - une boule de feu - qui bouleversa son existence. Le Nyctalope, un éditeur d'Amiens, public un livre de ses dessins de la période du Grand Jeu, précédé d'une lettre inédite de Daumal (1927), Demain il sera trop tard. Grace à Harfaux, qui devint photographe professionnel, les visages de ces êtres uniques demeurent. Il a été, pour le Grand Jeu, ce que Man Ray fut à l'égard des surréalistes, un témoin et un voyant. « Je suis entré dans le cercle du Grand Jeu, dit-il, par mon ami Maurice Henry. Nous vivions à Cambral. Maurice se



RES de la Nation, Artur lia aux • simplistes » de Reims, Harfaux nous reçoit dans Vailland et Daumal. Quand Vailland vint à Paris, il me donna rendez-vous au pied du pilier nord de la tour Eiffel. Nous avons beaucoup marché et discuté ensemble. Tout s'est joué chez Sima, cour de Rohan, Le noyau rémois, sauf Meyrat, a été rejoint par Delons, Audard, de

Boully... Je suis resté proche de Daumal jusqu'à ce qu'il tombe sous la coupe de Gurdjieff. Il m'a pourtant écrit, peu de jours avant sa mort, une lettre prémonitoire qui me serre encore le cœur. « Cette semaine, mon futur cadavre me donnera sans doute des soucis. » Avec Gilbert-Lecomte, dont j'admirals les certitudes, je sus beaucoup moins

Gilbert-Lecomte endormi par Maurice Henry. (Coll. part.)

intime. Harfaux, après la dispersion du Grand Jeu, refusa d'exploiter ses dons. « A quoi bon? ». répétait-il aux rares curieux qui se souvenaient de lui. Une exposition à Genève, « Artur Harfaux et le Grand Jen», vient de lui rendre justice (1). Le catalogue, qui contient des textes de Maurice Henry et d'Edouard Jaguer, commente sa « trop grande discrétion ». Avec un demi-sourire, Harfaux parle des réunions du Grand Jeu.

« J'y assistais, sans avoir conscience de participer à un événement considérable. Nous étions des amis. Daumal faisait souvent des blagues. Il n'y avait pas de chef, pas de directives, comme chez les surréalistes. Je possédais un appareil très simple, un Murer, doté d'un obturateur à rideau. Parfois, je me servais d'un flash au magnésium. Daumal et Gilbert-Lecomte prenaient la pose. L'ai réalisé des photomontages, des surimpressions et de photos « aléatoires », un truc que je garde secret, même maintenant. En vous parlant, j'éprouve un sentiment curieux. Je palpe au fond de ma poche un diamant noir et pur. Il me brûle toujours les doigts. »

\* DEMAIN IL SERA TROP TARD. Le Nyctalope (162, rue Jules-Barni, 80000 Amient). Tiré à 99 exemplaires signés, 420 F.

(1) Galerie Sonia Zannettacci, 16, rue des Granges, 1204 Genève.

### La ferveur de Mª II. J. Maxwell

PRÈS quinze ans de A recherches, M≕ H.J.Maxwell (1) termine une biographie de Gilbert-Lecomte, pour les éditions de l'Originel. Ce travail sera presque définitif : M<sup>ma</sup> Maxwell a réuni une masse d'inédits (lettres, dessins, pièces judiciaires) qui comigent les témoignages, souvent inexacts, de Minet et d'Adamov, et infirment la comollation d'Alain et Odette Virmaux (2).

Selon elle, par exemple, l'édition de la Correspondance de Gilbert-Lecomte est remplie de fautes qui en altèrent le sens. Minet, en la recopiant, a multiplié les erreurs. Mª Maxwell a relu les manuscrits, aujourd'hui en possession d'un particulier. Elle dispose, par exemple, de quelques lettres de Ruth Kronenberg (« Une femme assez cultivée, qui lisait Faulkner. ») et nous a montré la seule photographie existante de celle-ci, prise à Collioure.

Elle prépare aussi, à partir de sa correspondance, une biographie de Monny de Boutly, l'un des membres du Grand Jeu, décédé en 1968. De Boulty, d'origine yougoslave, fut, comme André Delons, tué en 1940, davantage qu'un figurant. L'activité de Maxwell, liée aux trevaux de Claudio Rugafiori, est, bien sûr, due à une passion qui ressemble à de la ferveur.

(1) Voir René Daumal ou le resour à soi, l'Originel, 1981. (2) Roger Gilbert-Leconnte et le Grand Jeu, Belfond, 1981.



PORTRAIT

Roland Dumai

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

TO SERVICE OF THE PARTY OF

5 m

-

**建设备 8.....** 

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,

**汽车构造**。

# Jacques Roubaud, un chat dans un jeu de pistes

Pour son premier roman, la Belle Hortense, Roubaud, poète et mathématicien, propose une énigme qui, de vrais indices en fausses pistes, s'épaissit à mesure qu'on croit la résoudre.

LEXANDRE VLADI- texte soit lisible, même si cette MIROVITCH n'est-il vraiment qu'un chat, à la démarche souveraine? Qui l'a abandonné, jadis, devant la bouti- troduction à la narration, mais que des Eusèbe, avec une lettre dans le plus pur style des Deux Orphelines, le confiant à Ber-trande Eusèbe? Et d'ailleurs, pourquoi Bertrande Eusèbe se fait-elle appeler Edwige? Quant à l'amoureux d'Hortense, est-il un prince cambrioleur ou un voleur banal, lui qui se prétend « antiquaire de nuit »? Si ce n'est lui, qui donc fait des casses - dans les quincailleries? Qui est « la terreur des quincailliers » ?

Le saurez-vous en lisant la Belle Hortense, de Jacques Rouband? Pas sûr. Pourtant, le célèbre inspecteur Blognard est sur le coup; et l'affaire se présente comme une énigme policière. Déroutant, cocasse, frustrant aussi, le premier roman de Jacques Rouband - poète et mathématicien - est, selon son auteur, « un vrai roman policier, mais dans une version peu orthodoxe ». J'introduis des variations sur le rôle du narrateur, précise Rouband, je donne une solution dont

filiation n'est pas visible. De même pour les codes ou les · cless · Cela peut être une incela ne doit pas être indispensable à la compréhension Beaucoup de « clefs » de Queneau les noms par exemple - sont aujourd'hui inintelligibles, mais c'est sans réelle importance ».

Dans La Belle Hortense, si l'on voit Philippe Sollers sous Philibert Orsells, c'est un « en plus » amusant pour savourer son portrait d'intellectuel médiatique qui a « construit tout son badaboum personnel sur cette image ». Si on le manque, on s'en remet aisément. Quant an chapitre sur la Bibliothèque (publié dans le Monde Aujourd'hui daté 7avril), il fait sourire tout le monde, mais rend totalement hilares les habitués de la Bibliothèque nationale.

Tout cela ne dit pas comment lire la Belle Hortense. Comme l'histoire d'une jeune fille plutôt jolie, qui se fiance à un curieux jeune homme rencontré dans l'autobus T - rejeton de l'autobus S d'Exercices de style de Queneau, - pendant qu'un ins-

vent sans doute pas là sans raison non plus. Philibert Orsells, qui a écrit trente-cinq livres, habite au 53 de la rue des Citoyens (trentecinq à l'envers). trente-cinq quincailleries ont été attaquées. A chaque fois, dans les magasins dévastés, on a fait tomber cinquante-trois casseroles. Quant à la mystérieuse statuette que découvre - et déplace nocturnement - Alexandre Vladimirovitch, elle est brisée en cinquante-trois morceaux...

De ces conjonctions naissent des dizaines d'hypothèses pour cerner l'énigme. On ne saura pas quelle est la bonne, à moins qu'elles ne le soient toutes. puisqu'elles sont des questions et des incitations à la dérive... Après tout, la Belle Hortense est aussi un nom de bateau. En tout cas, l'inspecteur Blognard, lui, croit avoir tout compris et il arrête un présumé coupable. Le narrateur, Georges Mornacier (anagramme de romancier) est plus circonspect.

Ce dénouement ne saurait sa-tisfaire personne. D'autant qu'il

et les six princes poldèves n'arri- ne résout pas le mystère premier, celui de ce satané chat poldève au nom princier, Alexandre - diminutif, Sacha! - Vladimirovitch. Dans la lettre par laquelle elle en reçut la garde, Mor Eusèbe se vit intimer l'ordre de ne jamais le tutoyer... et de ne jamais utiliser de diminutif pour l'appeler. Dans cette histoire. Alexandre est partout, et il est peut-être, si l'on reprend la symbolique des chiffres, l'Un, le principe organisateur du récit, à la



teur, manipulateur, - il déplace pour qu'une langue soit encore des preuves matérielles pour embrouiller l'enquête de police, donc auteur et lecteur - il écoute toutes les conversations et suit tous les personnages à la

### Pour « bronzer futé »

Tout cela est assez vertigineux, et l'on voudrait que Jacques Roubaud, lecteur de lui-même, avance au moins une solution. Il se contente d'un sourire : « C'est un divertissement, quelque chose d'amusant, d'inoffensif. Ce n'est pas agressif. C'est fait sérieusement, mais avec l'intention d'être lisible, distrayant. Ce n'est pas vraiment un roman. Le roman, c'est quelque chose de très difficile. Pour moi, écrire, depuis l'age de sept ans, c'est faire de la poésie. Le poète a un public plus restreint que le romancier, mais plus proche. Le public de la poésie, c'est à peu près le nombre de gens auxquels on pourrait s'adresser par la parole, environ mille personnes, ce qu'il faut

vivante.

Singulier discours, à une période où les auteurs ont les yeux fixés sur la courbe des ventes. En poésie, conclut Jacques Roubaud, les gros tirages sont liés à des catastrophes, des périodes de guerre, des régimes to-talitaires. Alors mieux vaut vendre mille exemplaires dans un pays libre, non? >

Cela dit, la Belle Hortense n'est pas un recueil de poèmes : il n'est pas indispensable de ne lui conserver qu'une audience limitée. Au contraire. C'est un livre parfait pour · bronzer futé ·, à défaut de se lancer dans la thèse que sa virtuosité littéraire autoriserait. C'est moins gros que les romans d'été, mais, à coup sûr, cela «occupe» plus longtemps. Et puis, on peut jouer à plu-

### JOSYANE SAVIGNEAU.

(1) Ouvroir de littérature potentielle, créé par Raymond Queneau et François Le Lionnais.

\* LA BELLE HORTENSE, de



il n'est pas certain qu'elle soit la bonne. Ce texte, c'est du Canada

States : St. .. . .. 4

1840 F 185

Eh oui! La couleur du polar, le goût du polar, et patatras! pas de opt aux roses ot tout recommence, en un ultime clin d'œil à Raymond Queneau - Roubaud est membre de l'OULIPO (1), comme si l'on repartait pour un

nouvel « exercice de style ». Ce livre est à l'évidence un Pierrot mon ami. Certains noms, notamment Eusèbe, lui sont empruntés, la chapelle poldève de l'Unipark de Pierrot se retrouve Hortense. Les références au - maître - sont si nombreuses au lecteur amateur de rébus de les recenser - que la Belle Hortense apparaît à certains comme un « roman de potache ».

« Ce n'est pas faux. Je ne

prends pas ce jugement en mau-vaise part », dit Roubaud avec cet air de distance paisible qui le caractérise. Pas vraiment lointain, jamais hautain ni méprisant, Jacques Roubaud donne pourtant le sentiment d'être - ailleurs -, à moins qu'on ne crée soi-même l'écart, tant on est impressionné par sa culture, son érudition qu'il n'exhibe jamais, - la variété de ses intérêts et de ses compétences, de la littérature aux mathématiques, du roman policier anglo-saxon - il parle avec enthousiasme de « la prose des Anglaises » - aux formes de poésie les plus diverses, des plus anciennes aux plus contempo-

· Certes, ce roman doit beaucoup à Queneau, mais ce n'est pas un reproche à mes yeux. ajoute Ronband. La plupart des livres s'écrivent à partir d'autres livres, de façon plus ou moins inceptée. L'essentiel est que le ques, mais le sextuor de vieillards

pecteur de police cherche le « casseur » de quincailleries ? C'est possible. Mais cette lecture immédiate ne va pas sans suspicion. On se demande sans cesse où est le piège, le pied-de-nez, le « truc », ce que cache le récit et comment il a été fabriqué.

« A partir d'un récit oral, répond Jacques Roubaud. J'ai à peine transposé une histoire réelle qu'on m'a racontée, une hommage à Queneau, un renvoi à histoire d'amour liée à un cambrioleur. Je suis volontiers conteur, donc j'ai moi-même raconté ce récit, oralement. Puis j'ai sait une construction et j'ai au cœur du quartier de la Belle relu Pierrot mon ami plus lentement que d'habitude. Mais il subsiste des éléments de prose orale dans ce texte. Et puis, comme on sait, certains conteurs n'arrivent jamais au bout de leur récit, à une véritable fin... »

### Le plaisir du lecteur détective

Assurément, Roubaud se paie notre tête, comme son roman, de vrais indices en fausses pistes, se joue du lecteur qui se veut malin. Mais quand on commence à chercher des signes, on en voit par-tout, en particulier des chiffres. On les additionne, on les multiplie, ils deviennent les pièces d'une opération dont le texte refuse de donner la somme. L'inventaire des mécanismes ne fait que repousser ironiquement la possibilité de toute solution. En énumérer quelques-uns ne gâchera donc pas le plaisir du lecteur-détective.

Il y a un quadrilatère dans la quatrième arrondissement où vivent des familles dont deux ont des filles jumelles (2 × 2 = 4). Les deux pères de jumelles (!!) tentionnelle, plus ou moins ac- sont des personnages stratégi-

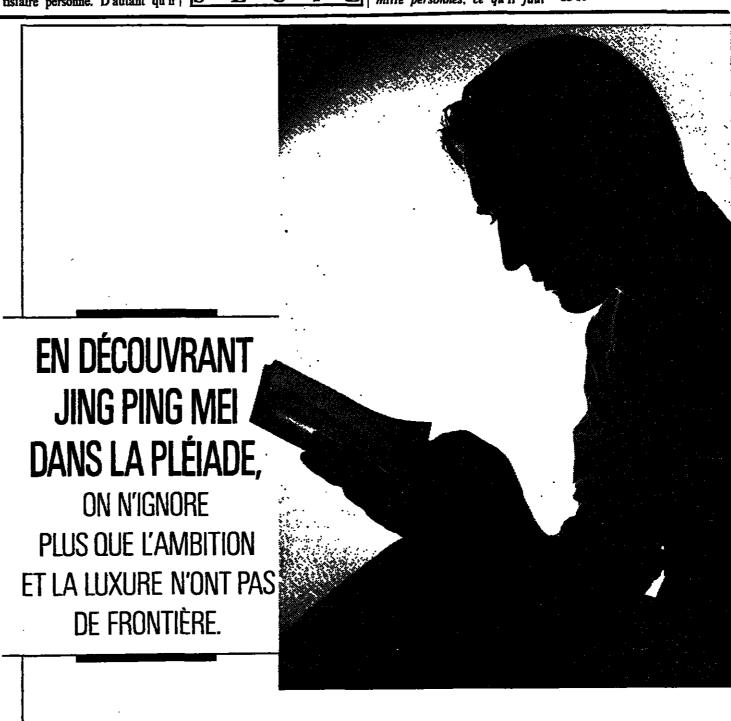



La Pléiade publie aujourd'hui la première version intégrale de Jing Ping Mei, l'un des cinq chefs-d'œuvre de la littérature chinoise. Avec sa reliure cuir et son papier bible, La Pléiade est une collection prestigieuse. Beaux objets et bons outils de travail, les livres de La Pléiade sont agréables à fire, à manier, à emporter partout avec soi. De quoi ne plus quitter un écrivain

sens l'avoir lu de bout en bout... Et dans La Pléiade, il y a plus de 300 auteurs

Gallimard

QUINZAINE DE LA PLÉIADE DU 22 MAI AU 8 JUIN L'ALBUM GIDE vous sera offert pour tout achat de trois volumes de la collection. (Suite de la page 19.)

Est-ce l'esprit de Freud qui souffle durant le séjour viennois ? Avec le recul et la fraîcheur, l'embrasement sensuel de Venise apparaît comme un refus de s'avouer sans avenir commun. Incompatibilité décrétée par le ciel ? Plus platement, les statistiques ont pu décider de leur sort.

Chez les cadres supérieurs, il est établi que 3 % seulement des hommes demeurent célibataires, contre 30 % des femmes. Pour les hommes, la reussite passe par la conjugalité; pour les femmes, par l'indépendance. Il aurait été écrit, quelque part dans les abaques de l'INED ou de l'INSEE, que le banquier londonien rêverait de se marier avec Alessandra, et Alessandra de n'en rien faire...

E troisième jour à Vienne est fatal. C'est la faute des peintures de Klimt et de Schiele réunies au palais du Belvédère. Les deux visiteurs y voient l'évidence que l'émancipation moderne des mœurs, au lieu d'apporter le bonheur simple de la nature, conduit à la pire angoisse jamais ressentie par les hommes.

Si encore cette révélation les assaillait en même temps et de la même façon ! Ils trouveraient peut-être motif à se réunir, encore que le plaisir ne gagne pas à jouer les consolateurs. Mais non : c'est séparément et inexorablement que les quitte la confiance dans le lendemain.

Alessandra pleure en plein musée. Elle continue sur la route qui les ramène vers le Sud. L'amant, du coup, se croit impitoyable, et trouve ça injuste. Le malentendu s'aggrave au rythme des kilomètres torndes d'autoroute. Le désespoir et la fatigue font affleurer une nouvelle explication au coup de tonnerre de Venise. Une nuit, l'homme s'était endormi tout en restant accouplé à sa maîtresse... Alessandra aurait pu apprécier cette preuve indéniable de désir ; elle en a conçu de l'angoisse, comme si elle portait un enfant mort... Tout signe amoureux est ambigu.

DIEN de tel que les généralités pour révéler ce qu'un texte refuse d'avouer. Le narrateur met en principe que vouloir un enfant d'une femme prouve qu'on n'aime plus cette femme, puisqu'on accepte de « gâter son corps»; on ferait un enfant des lors qu'on aimerait moins

Erreur grossière et choquante, penseront à coup sûr bien des lecteurs. Mais qu'importe l'axiome ! Ce qui s'y trahit, c'est que l'amant occupait auprès d'Alessandra la place de l'enfant possible, et qu'il n'était pas près de la céder. Leur fête des sens était née d'une irresponsabilité que le temps a rendue précocement invivable.

L'un retournera vers Venise, l'autre s'arrêtera à Trieste. L'adieu aura lieu à San-Giorgio-di-Nogaro. Elle portera une robe noire et des souliers rouges. L'apprentissage du déchirement durera ce qu'il durera. « Je haussai les épaules, et me voici », conclut le récit.

« Me voici ! » : ainsi s'ouvre Tête d'or de Claudel ; ainsi s'achèvent les Séquestrés, de Sartre. Il y a du théâtral et du familier dans la formule, bien à l'image du reste. Pas un mot plus haut que l'autre ; toutes les apparences de la candeur.

Si cette candeur n'est pas contrefaite, c'est bien. Si elle

★ FERRAGOSTO, récit d'Antoine Compagnon, Flammarion, 138 pages, 65 F.

BERTRAND POIROT-DELPECH.

### CLASSIQUES

# Un grand roman érotique chinois

Edité intégralement dans la Pléiade, le Jin Ping Mei nous fait découvrir les jeux et les raffinements de l'amour dans la Chine du seizième siècle

chinois peuvent être aisément comparés au Don Quichotte ou à la Princesse de Clèves. Le Jin Ping Mei (Fleur en fiole d'or), qui fait aujourd'hui son entrée dans la . Bibliothèque de la Pléiade » après Au bord de l'eau et le Rêve dans le pavillon rouge, est une nouvelle illustration de la qualité incontestable du roman classique chinois en langue vernaculaire (1). Les lecteurs français seront les premiers Occcidentaux à apprécier cette œuvre dans une traduction intégrale de la première version qui nous soit connue, celle de 1618, et ils pourront ainsi mesurer l'ampleur des coupures et des arrangements arbitraires qui ont réduit ce chefd'œuvre à un simple catalogue plaisant d'aventures érotiques dans les différentes adaptations antérieures (2).

### Epouse, concubines, servantes

Le Jin Ping Mei débute par un épisode déjà relaté dans Au bord de l'eau, le célèbre roman populaire qui glorifie les exploits de brigands, sympathiques redresseurs de torts. Le colosse Wu Song, après avoir tué un tigre à mains nues, rend visite à son frère, un nabot pusillanime que sa jeune et ravissante épouse, Lotus d'or, tourmente, tant il est incapable d'assouvir les désirs de celle-ci. Après une tentative éhontée de séduction auprès de son beau-frère, Lotus d'or s'encanaille avec Ximen Qing, un riche et puissant commerçant oisif, toujours à la recherche de nouvelles conquêtes amoureuses. Avec la complicité de l'entremetteuse qui arrange leurs rendezvous, les deux amants décident d'empoisonner le mari trompé et soudoient les fonctionnaires chargés de l'enquête. Dans Au bord de l'eau, Wu Song venge son frère en décapitant les deux coupables; dans Fleur en fiole d'or, il tue un innocent, par erreur, et il est condamné à l'exil.

La suite du Jin Ping Mei relate les événements marquants de la vie de Ximen et des femmes (épouse, concubines, servantes) de sa maison. Trois d'entre elles sont les personnages principaux : Lotus d'or, Fiole et Fleur de prunier : leurs noms ont donné le titre du roman. La première, que Ximen prend comme quatrième concubine après la mort de son mari, est la plus délurée, la plus perverse. Toujours assoiffée de plaisirs charnels, elle provoquera la mort de Ximen en lui faisant ingurgiter une dose excessive d'aphrodisiaques et elle finira sauvagement assassinée par Wu Song. Fiole, d'une sensualité hors du commun mais moins portée à la luxure, est la cinquième concubine de Ximen. Elle souffre de l'amour immodéré qu'elle lui porte et des intrigues de sa rivale, Lotus d'or. Elle mourra de chagrin après la disparition prématurée de son fils. Fleur de prunier, enfin, est la servante fidèle de Lotus d'or, avec qui elle partage ses amants. Vendue à un haut fonctionnaire à la mort de Ximen, la soubrette devient une épouse principale, mais elle n'en trompe pas moins allégrement son mari, et elle succombera à la suite d'excès amoureux dans les bras de son beau-fils.

La partie principale du roman rend compte d'une période de quatre ans (de 1114 à 1118), à la fin de la dynastie des Song du Shandong. C'est à la même épo- contraintes, qui semblent déter- remarquable, le premier roman

L y a deux arts que que et dans une région voisine, minées plutôt par un code social les autres civilisa- que se déroulent les événements L tions n'ont pas narrés dans Au bord de l'eau. connus dans l'ampleur que leur Mais les rapprochements entre Ainsi, la plupart des partenaires a donnée l'Europe : la musique les deux récits s'arrêtent là Au de Ximen - jouent de la flute » et le roman . pense Milan Kun- bord de l'eau est un pur roman dera. Cette all'irmation mérite d'aventures à épisodes, alors que mante pour désigner la fellation), d'être nuancée, du moins pour les le Jin Ping Mei est un vrai roépoques antérieures au dix- man de mœurs exploitant une inneuvième siècle. Certains récits trigue centrale cohérente, le plus grand, le plus parfait que la littérature chinoise ait jamais produit. On a souvent comparé aussi Fleur en stole d'or au Rève dans Fleur en fiole d'or au Rêve dans gées d'un vice un peu particu-le pavillon rouge, les deux on- lier ». De même, certaines vrages étant à la fois des histoires d'amour et des archives sociologiques sans précédent, des « encyclopédies du monde féodal à son déclin », comme s'est plu à le souligner la critique marxiste.

que par un code moral, limitent les libidos les plus débridées. (expression euphémique charmais son épouse principale, la vertueuse Lune, n'y consent jamais. Quant à la sodomie hétérosexuelle, le héros ne la pratique qu'avec des perverses, dont l'au-teur nous dit qu'elles sont « afflifantaisies sadiques dont Ximen semble friand (brûlures sur le corps à l'aide de bâtonnets d'encens, par exemple) sont exclusivement infligées aux femmes qu'il estime pen.

chinois véritablement moderne. servi par un style souple et un lexique d'une grande richesse, qui dénotent chez l'anteur -dont on ignore toujours l'identité - une sensibilité per commune à l'égard de la langue vernaculaire de son temps.

André Lévy, un des meilleurs spécialistes mondiaux de la littérature chinoise du quatorzième au dix-huitième siècle, a rendu parfaitement en français cette langue chinoise si agréable et si artistique, en se gardant bien de chercher à tout prix des équivalents approximatifs qui auraient pu faire perdre au texte chinois son identité. Il était certainement un des plus qualifiés pour mener à bien la traduction et l'annotation des cent chapitres de Fleur en fiole d'or. Il a accompli cette entreprise avec un brio et une rapidité qui forcent l'admiration.

· Avant de lire le Jin Ping Mei, il faut vous asseoir en contemplation pendant trois mois, sinon votre vision sera embrumée et vous rendra incapable d'apprécier », conseillait un critique de la seconde moitié du dixseptième siècle. N'en croyez rien. Plongez-vous sans tarder dans la lecture de ce merveilleux roman. Si le cœur vous en dit, abîmezvous en contemplation quand vous l'aurez achevé.

ALAIN PEYRAUBE.

\* FLEUR EN FIOLE D'OR (JIN PING MEI CIHUA). Introduction, traduction et annotations par Audré Lévy, préface d'Etienble. Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», dent tomes, i 272 et 1 483 pages. 600 F les deux tomes sons coffret. Prix de lancement jusqu'au 31 juillet 1985: 510 F.

(1) Au bord de l'eau, de Shi Nai-an et Luo Guan-zhong, traduit et amoté par Jacques Dars. Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1979, deux tones, 1048 pages et 1376 pages. Le Rèse dars le popillon rouge de Can Xueqin, traduit et annoté par Li Tche-hosa et Jacqueline Alézas-Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1981, deux tomes, I 638 et I 628 pages). (Voir le Moude du 16 mars 1979 et du 10 dé-

çembre 1981.) (2) Il existe en France, plusieurs Editions du Jin Ping Mei ou la Mer-veilleuse Histoire de Hsi Men avec ses six femmes, toutes chez Guy Le Prat, dans une traduction de Jean-Pierre Porret, d'après la version all Franz Kuba, de 1930.



contrastent avec les amours platoniques et tragiques des adolescents éthérés du Rêve dans le pavillon rouge, qui ne connaissent rien à la passion physique. Les personnages de Fleur en fiole d'or vivent intensément leurs aventures sexuelles et sont en quête permanente des raffinements les plus divers pour le seul plaisir de la chair.

Mais les amours mises en

scène dans le Jin Ping Mei

### Une excellente illustration de l'« ars erotica » scion Poucault

On aurait tort de penser que les pratiques érotiques dépeintes dans ce roman étaient le seul fait de personnes dépravées. Lu Xun, qui trouvait fâcheux que le livre ait été condamné comme œuvre pornographique, avait déjà remarqué que certaines scènes choquantes pour la Chine du vingtième siècle étaient sans doute ordinaires quand le Jin Ping Mei a été composé. Et il n'hésitait pas à considérer l'ouvrage comme un remarquable tableau réaliste des comportements des Chinois à la fin du seizième siècle.

La nature de ces comportements constitue une excellente illustration de ce que Michel Foucault appelle l'e ars erotica ». Mais tous les personnages n'ont pas des tempéraments arcients et lascifs, tous ne sont pas, à l'instar rait se réduire à ce document sode Ximen, des concupiscents Nord, dans une ville moyenne du acharnés à jouir. Et certaines aussi surtout une œuvre littéraire

Outre ces renseignements sur les conduites des Chinois du seizième siècle à l'égard du sexe, le Jin Ping Mei offre bien d'autres informations sur la société urbaine de l'époque. Les marchands, les bourgeois parvenus, sans culture, qui doivent leur ascension à la corruption sévissant dans toute l'administration, sont dépeints sans la moindre complaisance. Ximen s'enrichit en subornant des fonctionnaires, en manipulant des consciences. De simple apothicaire fortuné, il devient un important brasseur d'affaires, et la prévarication des magistrats est telle qu'il peut même s'acheter une charge officielle de

mandarin militaire. Les historiens savent depuis longtemps que Fleur en fiole d'or représente une source de première main inestimable pour une étude anthropologique de la Chine de la fin des Ming : le rôle social fondamental joué par les lupanars, les coutumes alimentaires et vestimentaires, les attitudes de la population envers la morale confucéenne ou la religion bouddhique, tout y est analysé avec une précision et une finesse exemplaires.

## « Il faut vous asseoir en contemplation pendant trois

Mais le Jin Ping Mei ne sanciologique exceptionnel. Il est

### L'Album Gide

Pour sa traditionnelle quinzaine, la Pléiade publie un album consacré à Gide. Accompagnées d'un texte de Maurice Nadeau, les photographies choisies par Philippe Clerc ressuscitent la destinée de l'écrivain, depuis l'arrière-pays de son enfance jusqu'à cette vieillesse durant laquelle il recevait, selon les mots de Roger Nimier, « les jounes gens qui s'intéressent aux grands hommes ».

La promonade est séduisante, parfois emouvente. On y croise Cocteau, Mairaux, Aragon, Sartre, et besucoup d'au-tres visages disparus, fantômes d'une époque qui semble-déjè lointaine... Malgré les photos qui le représentent vers la fin de sa vie i le dernier visège de Gide, comme le dissit encore Nimier (1), c'est une page griffonnée la mit ».

(1) L'Elève d'Aristote. Galli-

\* ALBUM GIDE, texte de Maurice Nadeau. 3/1 filastra-tions choisies par Philippe Clerc. Bibliothèque de la Pisiade Gallimard. 256 p. Derant la quinzaine (22 mai-8 juin), cet abum est offert pour tout achat de trois volume

A l'occasion de la sortie du fin Ping Mei, in Ebrairie La Phonix et les éditions Gaillemani organisent une rencontre la sambili 1º juin, à 15 heures, 72, healeand de Sébas-topol, 75003 Paris, Cette reacou-tre sera animée par Ambre Lévy, Li Tehe-kom, et Jacques Dars,

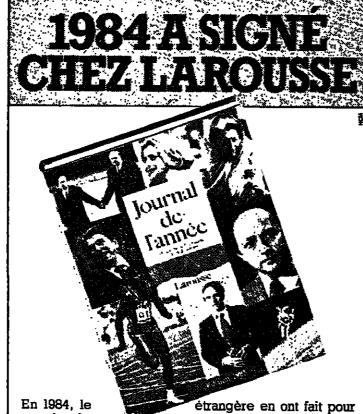

monde a bouge. "Le journai de l'année" vous explique où comment et

vous la synthèse politique, économique, sociale et internationale.

Le Journal de l'année édité 150 journalistes de renom par Larousse c'est l'événede la presse française ou ment des événements.

CEST CALLE SOUFFLE LA ROUSSE &



وكرا من الأعلى

erotique chimic

THE RESERVE

The second

\*\*\* The second second

The second second

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# Le 36° Salon international de l'aéronautique et de l'espace

Foire aux avions (qualque deux cent six appareils présentés) et fête populaire (environ quatre cent mille visiteurs attendus) : tel se présente le 36º Salon international de l'aéronautique et de l'espace qui a lieu au Bourget, du vendredi 31 mai au dimanche 9 juin et que le président de la République inaugurera dans la matinée de vendredi. Quelque mille cent exposants de trente-trois pays participent à ce Salon biennal et. ermi eux, les industriels de quatre nouveaux pays : le Ch康, la Chine, le Danemark et l'Inde.

Peu de grandes nouveautés, si ce n'est l'avion géant soviétique Antonov-124 qui est, avec le cargo Galaxy C-5 de Lockheed; le plus gros appareil de transport au monde. Aucum nouvel avion de combat, si ce n'est une curiosité : une maquette grandeur nature du Mirage 2000 en Piexiglas pour laisser découvrir les entrailles sophistiquées d'un appareil 100 % français qui vole à Mach 2.2.

Manifestation essentiellement destinée à établir des contacts entre professionnels et, pourquoi pas, à réaliser des l'occasion pour tous les industriels présents d'exposer leur panoplie d'avions, d'hélicoptères, de missiles, de setellites, de réacteurs ou d'équipements aéronautiques divers.

Par rapport à 1983, on observe une forte présence américaine - il y a deux ans, beaucoup de sociétés s'étaient abstenues d'exposer pour faire des économies - et un retour assez imposant des Soviétiques, qui avaient dû se retirer après l'expulsion de quarante-sept diplomates de leur ambassade à

Des mesures draconiennes de sécurité ont été prises par les organisateurs du Salon et par les services spécialisés, par crainte d'attentats terroristes contre les installations ou les personnalités présentes. Les assassinats, en France, de l'ingénieur général René Audran, directeur des affaires es au ministère de la défense, et, en Allemagne fédérale, de Ernst Zimmerman, le « patron des patrons », de la construction aérospatiale ouest-allemande, expliquent que des normes de sécurité renforcées aient été décidées en un lieu où tant de matériels et de responsables - cibles des terroristes -

Depuis la création du Salon, en 1909, de nombreux pays ont voulu, à l'instar de la France, créer leur propre exposition : la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Japon, le Brésil ou Singapour. Mais Le Bourget conserve la première place internationale, avec, pour cette année, le thème suivant : « une industrie à l'avant-garde des nouvelles technologies ».

Comme le veut la tradition, le premier ministre, M. Laurent Fabius, présidera, samedi 8 juin, un déjeuner officiel de quatre mille couverts à l'issue duquel il prononcera une allocution. Ce jour-là, aussi, il est prévu une présentation en vol de tous les avions et hélicoptères présentés au sol. Le dimanche 9 juin, une fête sérienne, ouverte au public, marquera la fin du Salon.

## Une industrie en état de surcapacité

TE sont les livraisons d'Airbus à l'étranger qui font les embellies de notre commerce extérieur, les mois où il est équilibré, voire en solde positif. Même le ministre du commerce extérieur et du redéploiement industriel l'admet publiquement. »

Nombreux sont, en France, les ndustriels de l'aéronautique à faire cette constatation pour dé-fendre un secteur de l'activité économique qui se caractérise par son dynamisme à l'exportation. Ces mêmes responsables pourraient ajouter que les ventes d'armes - plus de la moitié de leur montant annuel relève traditionnellement du domaine aéronautique - contribuent, elles aussi, à l' embellie » des échanges commerciaux, à commencer avec les pays du Proche-Orient et du Maghreb, qui représentent plus des deux tiers des contrats signés à la commande.

சே. ஆகு

Avec des effectifs de l'ordre de 127 700 personnes pour un chiffre d'affaires (estimé) de 65 milliards de francs en 1984. la construction aéronautique fran-Esenter un bulletin de santé que lui envieraient d'autres industries.

militaires et 30 % d'activités civiles, ce chiffre d'affaires marque une hausse de l'ordre de 10 % en 1984 par rapport à l'année précédente. Ce qui, somme toute, n'est pas si mal, compte tenu des fluctuations monétaires et de la dégradation de la trésorerie de nombreux clients à l'étranger. Environ 65 % de ce chiffre d'affaires est réalisé à l'exportation puisque, selon les dernières évaluations de la profession, il faut s'attendre à 42 250 millions de francs de li-

Les commandes enregistrées à l'exportation sont, elles, en augmentation presque exponentielle par rapport à celles de 1983, avec un montant avoué de 37 985 millions de francs, soit une hausse de

vraisons à l'étranger en 1984.

## Tendance

Pour autant, il serait exagéré de dire que le climat est à l'eupho-La tendance pour 1985, très liée à

Réparti entre 70 % d'activités contrats en cours de négociation, est encore trop incertaine pour justifier un optimisme qui n'est, à vrai dire, jamais de règle en ce

> Un indice qui ne trompe pas en la circonstance est bien la stagnation des effectifs de l'industrie aéronautique française, à l'exception des fabricants de moteurs qui embauchent de façon plus ou moins sélective. En revanche, dans les autres secteurs, les mesures de chômage technique et de réduction des horaires sont fréquentes, et elles n'épargnent ni les bureaux d'études ni les centres de production, situés souvent dans des régions qui connaissent déjà une grave crise de l'emploi.

Certains secteurs, par exemple celui des hélicoptères, ont été frappés de langueur parce que les marchés espérés ne se sont pas toujours ouverts aussi aisément qu'il était prévu. Les dirigeants de l'Aérospatiale croient cependant discerner comme un soupcon de reprise, à partir de 1985, dans le domaine des hélicoptères, où la technologie française est très en

On observe aussi un tassement la conclusion (ou non) de dans la production des engins tac-

tiens de médecine aérospatiale, les

lundi 3 et mardi 4 juin. Colloque de

l'Institut de formation universitaire

et de recherche du transport

aérien, les mardi 4 et mercredi

5 juin. Colloque « Technologies

nouvelles, pour quoi faire, à quel

prix ?», de l'Institut du transport

eérien, le mercredi 5. Colloque

e Espace let radiocommunica-

tions », les mercredi 5, jeudi 6 et

vendredi 7 juin. Colloque sur l'ave-

nir des métaux dans les industries

aérospatiales, le jeudi 7 juin.

tiques, lié probablement au fait que, depuis 1981, les commandes à l'étranger ont marqué le pas en provenance de clients longtemps très actifs mais, aujourd'hui, sa-

### La publicité des Malouines

Même le missile surfacesurface Exocet n'échappe pas à cette récession, en dépit de la publicité que lui ont faite la guerre irano-irakienne dans le Golfe et le conflit des Malouines entre l'Argentine et la Grande-Bretagne.

Enfin, dans le domaine de l'aviation civile, s'il est vrai que la situation financière des compagnies aériennes s'est améliorée, les bénéfices ne sont pas encore suffisants pour dégager les investissements nécessaires au renouvellement des flottes : il faut néanmoins s'attendre à une légère reprise en 1986 et en 1987, avec le lancement de la nouvelle yersion A-320 de l'Airbus et de son réacteur CFM-56-5.

(Lire la suite page 30.)

### LE PROGRAMME

A l'exception du vendredi matin 31 mai, jour de l'inauguration par le chef de l'Etat, le Salon est ouvert aux professionnels tous les jours pour un prix d'entrée de 55 francs. Le public n'est admis, pour un prix d'entrée de 30 francs, que les week-ends des samedi 1º et dimanche 2 juin, des samedi 8 mercredi 5 juin.

### • LES PRÉSENTATIONS EN VOL

Le premier week-end des 1" et 2 juin et tous les jours de la semaine, trois créneaux de

### Guide pratique du Bourget

11 h 30 et 12 h 30; entre futur, le dimanche 2 juin. Entre-14 heures et 16 heures, et entre tiens de médecine aérospatiale, les 16 h 45 et 17 h 10.

La samedi 8 juin, une présentazion officielle en vol sera organisée de 14 heures à 18 heures. Le dimanche 9 juin, une présentation en vol est prévue entre 10 heures

### •: LES MANIFESTATIONS

Chaque jour, un thème a été retenu : journée de la philatélie, le samedi 1" juin. L'espace et le démonstrations en vol : entre

### LES ACCÈS

Autobus : ligne 152, fort d'Aubervilliers (terminus de la ligne de métro 7) - station Michelet au Bourget ; ligne 350 gare de l'Est, gare du Nord ou porte de la Cha-station Michelet au Bour-

- Métro : ligne 13 (descendre à Saint-Denis-Porte de Paris) et navette d'autobus gratuite entre Saint-Denis et Le Bourget.

- Rail: SNCF/RER (connecté au réseau du métro), ligne B du RER, arrivée gare du Bourget, navette autobus RATP pour le

## Spatial à tout prix

Y'EST une guerre du Moyen Age .. entend-on dire parfois, mais dont les enjeux sont de ce siècle et du suivant. Depuis quelques années, en effet, l'Europe et les Etats-Unis s'affrontent dans une bataille où la première apparaît comme la championne de l'entreprise privée, et les seconds sont soupconnés de vouloir mettre des entraves au ieu de la libre concurrence, L'Amérique menacée. Cela a de quoi surprendre. Certes, dans le passé, l'industrie américaine de l'informatique s'est vu à plusieurs reprises contester ses positions. Certes. l'industrie automobile américaine a connu ces dernières années des difficultés plus grandes encore. Mais que la suprématie américaine dans le domaine spatial soit ébranlée. c'est le monde à l'envers.

Or c'est bien de cela qu'il s'agit. Non pas que les Etats-Unis aient perdu leur quasi-monopole dans le domaine de la construction des satellites, mais plus simplement parce que leur position dans celui des lanceurs de satelst plus aussi forte. Lorsque l'on a su relever le dési lancé par les Soviétiques avec le premier Spoutnik, conquerir la Lune sans coup férir, et construire ce merveilleux engin qu'est la navette spatiale américaine, on supporte mal de voir l'Europe unie pour une fois - mordre à belles dents dans un gâteau qu'elle n'avait guère été invitée à déguster : celui du marché mondial des services de lancement de satellites.

Sur ce point, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si l'on excepte les quatre premiers tirs de qualifi-cation du lanceur européen Ariane, ce sont trente-huit satellites qui ont choisi Ariane entre 1982 et 1984, contre quarante-deux pour la navette américaine durant la même période. Le calcul est simple : la part du marché prise par l'Europe s'établit à 48 % contre 52 % aux Etats-Unis. L'Europe et avec elle la société Arianespace chargée de

la promotion et de la commercialisation du lanceur auraient donc tort de bouder leur plaisir. Mais de là à sombrer dans un optimisme béat, il y a un pas que les Européens doivent se garder de franchir, car, à trop sous-estimer le potentiel de réaction de l'adversaire, on se retrouve bien vite dépassé, voire terrassé, Cela, les responsables d'Arianespace semblent l'avoir bien compris, eux qui loin de se gargariser des succès récents qu'ils ont obtenus - onze tirs reussis pour treize tentatives faites, - préférent affirmer que leurs ambitions actuelles visent à gagner environ 30 % du marché mondial des services de lancement.

### La chance d'Ariane

là? Comment la NASA et avec elle les Américains ont-ils pu laisser ce secteur leur échapper? Sans doute, parce que trop surs d'eux-mêmes et pas assez intéressés par les problèmes commerciaux, ils ont preté trop peu mais aussi parce que Ariane a bénéficié, dans le même temps, de tout un concours de circonstances.

Le lanceur européen a en effet eu la chance d'offrir, dès le départ, des performances correspondant à peu de choses près aux besoins affichés par les propriétaires de satellites. En second lieu, les Européens ont, après bien des hésitations, réussi à s'entendre et marcher d'un même pas dans le domaine spatial.

Le fait est trop rare pour qu'on ne le souligne pas, et force est de reconnaître que la volonté politique des Etats européens dans ce domaine - même si parfois elle fut en pointillé - a été déterminante. Mieux même, la Grande-Bretagne réclame aujourd'hui de participer plus largment au programme Ariane.

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU. (Lire la suite page 32.)

### Comment piloter un gros avion du bout des doigts?



Il y a 15 ans, nous avons su faire Concorde avec des technologies encore iamais utilisées sur aucun autre avion commercial au monde.

Aujourd'hui les Airbus bénéficient de cette avance technique que nous continuons à développer et demain. le dernier-né, l'Airbus A 320, sera le premier d'une nouvelle génération d'avions, encore plus surs, encore plus économiques.

Son poste de pilotage sera l'une de ses nombreuses innovations. Les lourdes c'est notre métier, avec nos partenaires commandes de vol seront remplacées par d'Airbus, pour satisfaire les exigences des commandes électriques qui vont faciliter le confort, la sécurité et la gestion des compagnies, c'est spécial, du vol. Un mini-stick latéral permettra d'un simple mouvement des doigts de transmettre les ordres les plus précis et de surveiller leur exécution sur les écrans cathodiques d'un tableau de bord de conception nouvelle où toutes les informations relatives à l'avion et au voi seront facilement accessibles



Ces "must" de la haute technologie. des passagers et les intérêts économiques c'est Aerospatiale.

aerospatiale

c'est apecia, c'es derospatiale.

### ENTRE LE GÉANT AMÉRICAIN ET LES NOUVEAUX VENUS

## Une industrie en état de surcapacité

(Suite de la page 29.)

Tout se passe, en réalité, comme si l'industrie aérospatiale française se trouvait en situation de surcapacité par rapport aux besoins. Elle est contrainte, en raison même de la longueur des cycles de production, de construire les matériels bien à l'avance : entre un an et demi et trois ans avant les commandes des clients, suivent les modèles offerts.

Ce qui explique, parfois, le nombre important des productions stockées, comme les « queues blanches » par mple, c'est-à-clire les avions fabriqués sans être vendus et. finalement, déstockés au fur et à mesure de l'intérêt de la clientèle.

En 1984, la France a engagé ou a militaire M-88, un missile supersonicommencé d'industrialiser plusieurs programmes majeurs, dans l'espoir de renouveiller son fond de commerce : le triréacteur d'affaires et de liaison intercontinentale Falcon-900. l'Airbus A-320, le bimoteur courtcourrier ATR-42 (lire page 34), le nouvel avion de surveillance maritime ATL-2, l'hélicoptère francoouest-ellemend de lutte antichars et antihélicoptères, le lanceur Ariane-5, le véhicule spatial Hermès, le projet européen d'un nouvel hélicoptère lourd de transport, le missile tactile nucléaire Hadès, l'avion de combat de démonstration Rafale (l'ex-ACX, proposé à quatre pays européens

partenaires de la France), le réacteur

3 TITRES

3 DOCUMENTS

Pour vous informer sur les nouvelles techniques militaires et aérospatiales

Numéro Spécial du Salon du Bourget — 188 pages — Plus de 100 photos couleurs. Tous

les avions et hélicoptères exposés au Salon avec leurs caractéristiques et performances.

Révélations exclusives sur de nouveaux appareils et moteurs soviétiques. Le numéro : 20 F

Le seul mensuel français traitant des nouveaux matériels utilisés par les trois armes des

grandes et des petites nations. Une édition française, une édition anglaise. Le numéro : 34 F.

ET BIENTOT UNE EDITION EN LANGUE ARABE

que antinavires et des versions dérivées du CFM-56.

Tous ces programmes, dont les études ont été lancées plusieurs années auparavant, requièrent aujourd'hui des crédits importants pour leur développement, et leur concrétisation ne va pas manquer de poser de redoutables problèmes de finan-

Aucune société française n'est en mesure de se passer d'une participe-tion financière de l'Etat, qu'il s'agisse d'un programme national (comme le lie Hades) ou d'un projet en cocpération (comme ils le sont pour la plupart d'entre aux). En effet, les fonds propres de ces sociétés sont

prunts bancaires, le niveau de leura besoins financiers serait tel qu'il se révélerait incompatible avec les capacités d'endettement de ces mêmes industriels. D'où la nécessité d'obtenir de l'Etat des avances remboursables ou des dotations en capital à un moment où tant d'autres sacteurs itent le gouvernement.

On pourrait en dire autant pour tout ce qui touche à la recherche destinée à concevoir les matériels de la prochaine décennie et à assurer la continuité du haut niveau technologique atteint par l'industrie frança aérospatiale. Là encore, force est de constater qu'on enregistre un recul

Certes, le ministère de la défense. qui est le principal bailleur de fonds stance, peut faire valoir que ses crédits ont fourni en 1984, avec un montant de 20 milliards de francs, environ le tiers des ressources budgétaires nationales en matière de recherche et de développement (67 milliards de francs). Ce qui est donc loin d'être négligeable, comparé à l'effort de toutes les administrations civiles réunies (47 milliards de francs) et à l'autofinancement complémentaire des entreprises publiques ou privées (38 milliards de francs). Reste que ces budgets de la recherche diminuent en francs constants alors que, dans le même temps, les concurrents étrangers, notamment aux Etats-Unis, bénéficient d'une manne publique énorme.

### A rebrousse-poil

 Nos principaux concurrents sont les grandes sociétés américaines, note M. Henri Martre, président directeur général de l'Aérospatiale, et celles-ci ont une santé beaucoup olus brillante que la nôtre, même si nous n'espérions pas, pour nousmêmes, un redressement aussi rapida. Toutes ces sociétés ont connu, au cours des années précédentes, des commandes très importantes du ministère américain de la défense. Ce qui leur a assuré une croissance ranide dans des conditions de rentabilité généralement honnête. Il s'ensuit que ces sociétés font apparaître des ésultats financiers très bons, qui leur donnent des marges de manœuvre considérables dont nous ne disposons pas. »

s'apprêtent à lancer des programmes steurs, comme en témoione l'initiative de défense stratégique du résident Reagan (abusive pelée « guerre des étoiles »), la France semble hésiter sur ses propres projets (comme le missile semimobile SX ou de nouveaux satellites), et elle doit perdre du temps pour convaincre ses alliés de l'urgente nécessité à concevoir une Europe de la technologie (informatique,

nouveaux, lasers et faisceeux de particules) autour du programme Eu-

D'une manière cénérale, la coccération prend les industriels français de l'aéronautique à rebrousse-poil : ils sont convaincus de son inéluctabllité, mais ils craignent les effets no-cifs d'une communauté inégale, surtout lorsque cette coopération se traduit, pour eux, par l'obligation d'accorder des compensations inclustrielles à un client ou à un partenaire.

### Coopération et transferts

La compétition internationale dans le domaine de l'aviation civile comme contraint les fournisseurs à consentir aux acheteurs des avantages en nature, sous la forme d'échanges industriels (les transferts technologiques) ou de compensations de travail sur place. Du même coup, certains fabricants français — en particulier des constructeurs d'équipements aéronautiques et des sous-traitants se voient délester d'une partie de leur plan de charge, et ils se privent d'importantes possibilités à l'expor-tation dans des secteurs où leur spécialité est généralement blen recon-

D'où l'inquiétude des sociétés d'équipements, qui n'admettent pas que, pour des raisons politiques, leur savoir-faire soit sacrifié sur l'autel de la coopération par le biais des transferts de technologie, alors que la balance commerciale de ce secteur industriel a enregistré un solde positif, en 1984, de 8 500 millions de francs. Cette branche de l'industrie aérospetiale française emploie envi-ron 38 730 travailleurs en 1985.

D'où, encore, la crainte de constructeurs plus puissants, tel Dassault-Brequet ou la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA), que le programme, en cours d'examen, d'un avion de combat commun à cinq pays européens (le FACE) ne soit l'occasion pour les partenaires de la France de piller le patrimoine technologique national ou de leur contester leur aptitude à coordonner les opérations en leur nom.

« Le succès remporté à l'exportation par le Mirage-2000, en face d'une concurrence achamée, prouve bien que la France maîtrise parfaitement les technologies les plus avancées », observe le syndicat CGC. « Il se pose la question de savoir si c'est l'intérêt de la France de transférer cette compétence par une large coopération européenne. » Sur ce point, la CGC parle aussi pour le compte de nombreuses autres centrales syndi-

Pour autant, peut-on se dispenser de lancer des programmes en collaboration et doit-on s'interdire de proposer à un client, pour se l'attacher à

terme, de l'aider à summonter ses dif-ficultés techniques et industrialles ? Au contraire, ne doit-on pas chercher, pour chaque projet, la meilleure coopération qui permette de le réaliser sans ruiner le contribuable français, et ne peut-on pas, sans aliéner son autonomie, tenter de répondre à l'attente de certains acheteurs qui veulent développer leur propre industrie pour limiter leurs commandes à l'étranger et réduire leur dépendance technologique à l'égard des deux Grands ?

Entre tous ces écueils, la marge de manœuvre de la France reste étroite, surtout si les industriels eux-mêmes n'y mettent pas du leur et laissent à leur gouvernement le soin d'arbitrer.

Parce que les activités sérospatiales sont entourées d'un grand prestige dans le monde, de nom-breux Etats ont l'ambition d'édifier. puis de développer, une industrie nationale à des fins civiles et militaires, demain à destination de l'espace. C'est aujourd'hui le cas du Brésil, de la Chine populaire, de l'Argentine ou de l'Inde, autant de nouveaux pays dans ce secteur qui vont accroître le « risque de surcapacité mondiale », comme l'explique le général Jacques Mitterrand, président du Groupement des industries françaises aéronauti-ques et spatiales.

### Les futurs concurrents

∢ Partout, des industries se développent, surenchérit M. Martre. Malheureusement, le marché de l'aéronautique se développe, lui, à un rythme beaucoup plus lent, et il faut en tenir compte dans nos prévisions. Nous devons savoir que parmi les nombreuses industries aéronautiques qui naissent ou se développent actuellement, certaines seront un jour des concurrentes. >

Au ministère de la défense, qui est, en France, l'administration de tutelle de la construction aérospatiale, on admet que, de plus en plus fréquernment, l'achat de matériels majeurs par un client est désormais mis à profit par calui-ci pour deman-der simultanément à être associé à sa fabrication. Cette demande d'association et de transfert technologique est un élément cié de la nécociation, qui, de ce fait, est encore plus

« Nous sommes en avelaue sorte coincés entre, d'un côté, les Américains, qui sont superpuissants, et, de l'autre, un certain nombre d'industre. Entre ces deux pôles, il faudra bien faire notre chemin et développer des activités dans ce contexte particulièrement difficile. »

Conclusion : il reste à la France les composants de haute technologie ou les metériels totalement intégrés en grands ensembles sophistiqués que les industries étrangères ne maîtrisent pas.

JACQUES ISMARD.

Le mensuel militaire des fanas de la belle photo et des documents rares. Le numéro de juin est plus spécialement consacré aux Forces Aériennes Belges. On y trouve aussi la meilleure rubrique pour les fans de la maquette de précision. Le numéro : 22 F. VOUS POUVEZ TROUVER CES 3 TITRES CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX HABITUEL AINSI QU'AU SALON DU BOURGET

Pour tous renseignements, UNE SEULE ADRESSE 48, boulevard des Batignolles, 75017 PARIS - Tél. 387,32,05 - Télex : 290163 Code 160 TARIF D'ABONNEMENTS GROUPÉS SUR DEMANDE

| Une activité largement exportatrice |        |        |        |        |        |        |        |         |        |               |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| (En millions de francs)             | 1975   | 1976   | 1977   | 1978   | 1979   | 1980   | 1981   | 1982    | 1983   | 1984          |
| Chiffre d'affaires                  | 15 500 | 19 900 | 22 026 | 24 225 | 27 624 | 35 173 | 43 762 | 51 336  | 60 284 | <b>65 000</b> |
| Livraison à l'exportation           | 7 166  | 10 350 | 11 518 | 13 350 | 15 676 | 20 504 | 27 110 | 32 122  | 38 599 | 42 250        |
| Importations                        | 2 708  | 2 593  | 3 093  | 3 682  | 4 576  | 6 800  | 8 533  | · 9 432 | 10 275 | 11 300        |
| Commandes à l'exportation           | 9 210  | 9 710  | 23 831 | 17 154 | 26 890 | 27 017 | 35 174 | 44 380  | 23 836 | 37 985        |

### Comment les pompiers japonais vont-ils au feu?



Les pompiers de Tokylo vont au feu avec des hélicoptères français. Depuis de longues armées, Aerospatiale équipe les pompiers de Tokylo ou de Yokohama avec des Alouette. Puma et tout récemment avec des Dauphin. Ils sont jes meilleurs clients de l'Aerospatiale au Janon.

En association avec Sony et Nozaki, les hélicoptères Aerospatiale se sont imposés comme les meilleurs pour la lutte contre ie feu, mais aussi la surveillance. l'évacuation, et des quantités d'autres ssions depuis le transport des VIP

Aux USA, la Coast Guard a également choisi Aerospatiale et va utiliser, par tous les temps, de l'Alaska au Golfe du Mexique pour ses diverses missions de surveillar de secours, etc... 96 Dauphin spécialement adaptés à ses besoins (écarts de température, maniabilité, stabilité, etc.).

Dans le domaine des bélicoptères, comme dans toutes nos activités, nous mettons à la disposition du client quali



technique, adaptation aux besoins spécifiques, coopération... C'est ainsi que nous réalisons 80 % de nos marchés à l'exportation.

Développer des solutions adaptées aux problèmes de nos clients, c'est spécial. c'est Aerospatiale.



A Service Control of the Control of

urcapacité

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

The same

The state of the state of

To some the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco

TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T

Marie Company

A Carrier Stay

The second of the second

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa with the same of the same of

and the second of the 

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

Marie To The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State

**美**州南部

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The parties of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco

A Property of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

医阿姆氏腺 (\*\*\*)

And the second second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Company of the second

-

No. of the second

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

**建建设等** 1988年 日

THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH

and the second second second

Transfer of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of th

Section of the section

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

**建 (基金)** 

kari tan

Stand of a second

Market House Control

Section 1.

And the last

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of \_\_\_\_.

St. Sterr Washington

A Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp

### **EMBELLIE CHEZ LES TRANSPORTEURS**

# Bons résultats en 84, bonnes perspectives pour 85

HEZ les compagnies aériennes du monde entier, ce n'est pas l'euphorie, mais ça y ressemble. Les chiffres publiés par les organismes internationaux qui régiasent le transport aérien concordent : après plusieurs années de vaches très maigres, les exploitants ont enregistré en 1984 des résultats satis-

Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'ensemble du trafic aérien régulier a progressé de 8,1 %, c'est-à-dire à peu près au même rythme que les échanges commerciaux. Ce pourcentage recouvre des disparités puisque le trafic intérieur progresse seulement de 5.5 % quand le trafic international affiche 10.7 %, La naime revient sans conteste au fret international, qui est en hausse de

A noter encore la développement des compagnies d'Asia et du Pacifique, qui assurent désormais plus du quart du trafic aérien mondial, et le compagnies à nouveau fascinées par regain du charter, qui retrouve sa la route de l'Atlantique nord. Les reclientèle de 1978. Au total, l'excé- cettes de la guarantaine d'exploi-

Tout n'est pas rose dans le panorama de l'industrie du transport aérien. Certains feront remarquer que les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements que les compagnies devront réaliser dans les dix prochaines années, environ 160 milliards de dollars (1 520 milliards de francs). A titre de comparaison, les 500 millions de dollars de bénéfices enregistrés sur les vols internationaux des compagnies régulières représentent à peine le prix d'achat de cinq Bosing-747. Même si les exploitants confirment leur goût pour les € petits > avions, tels le Boeing-737, le MD-80 de Douglas ou l'Airbus A-320, plus souples et quatre ou cinq fois moins onéreux que les gros porteurs, le prix à payer sera extrêmement élevé, notamment parce que la flotte mondiale devra être rapidement renouvelée en raison de son âge et de son inadaptation aux nouvelles normes de bruit.

D'autres s'inquiéterant de voir les

cales obligées de s'associer à la maî- France, à 340 000 chez British Airtrise des coûts salarieux sous peine de disparition des entreprises. Aux Etats-Unis, malgré les grèves de Pa-nam en janvier demier et de United Airlines en mai, le processus se pour-

Il n'est pas jusqu'en Afrique où la crise n'ait pesé de tout son poids : la grève décidée en septembre 1984 abouti aux licenciements de cinquante-neuf pilotes et mécanisyndicats des pilotes ne font plus la pluie et le beau temps comme dans les années 70.

### Réduire l'écert des salaires

Les disparités de traitements bouleversent les comptes d'exploitation des entreprises. Ainsi, selon l'OACI, un pilote des compagnies UTA ou United Airlines perçoit-il annuellement 1 million de francs. Ce salaire tombe à 700 000 francs chez Air

ways, à 210 000 chez People Express et à 94 000 francs chez Air India. C'est dire que les directions font pression sur les équipages pour réduire autant que faire se peut l'écart des dépenses salariales avec la

Efforts de rationalisation et nouveaux investissements ont donc permis aux grandes compagnies de se maintenir en 1984 hors des lignes en « rouge » des comptes d'exploitstion, Lufthansa annonce 494 millions de francs de bénéfices et se prépare à embaucher deux mille personnes. tout en achetant cinq Boeing-747 supplémentaires. American Airlines pavoise avec 2.2 milliards de francs de bénéfices. TWA se contente de 280 millions de francs.

British Airways arrive au terme de son assainissement et affiche un profit de 2.3 milliards de francs. Japan Airlines versera pour la première fois depuis trois ans un dividende à ses actionnaires grâce à un bénéfice de 260 millions de francs. KLM

(280 millions de francs), Singapore Airlines (532 millions de francs) ou Swissair (213 millions de francs) confirment ce tour d'horizon où demeurent pourtant quelques points noirs parmi lesquels se détache la compagnie américaine Panam. Avec une perte de 1,9 milliard de francs en 1984, celle-ci reste le malade de l'aviation commerciale. Elle a, au fil des années, vendu son siège social, la chaîne des hôtels intercontinental et son réseau du Pacifique. L'avenir dira si la mise en service d'une quarantaine d'Airbus et le repli sur

### Les Français aussi

l'Atlantique, l'Europe et le Bassin

méditerranéen la tireront d'affaires.

Toutes les compagnies françaises publient des résultats favorables : Air France bénéficiaire de 530 millions de francs, auxquels il convient d'ajouter 450 millions de francs de provision, c'est-à-dire un total de 980 millions de francs : UTA bénéficiaire de 219 millions de francs; Air

Inter bénéficiaire de 2,3 millions de

Les augures ne sont pas très optimistes. Selon eux, les scores de 1984 et de 1985 ne se répéteront pas. Dès 1986, l'industrie du transport aérien équilibrerait ses comptes de justesse. En effet, deux phénomênes pourraient se conjuguer pour supprimer la petite marge de sécurité obtenue pendant deux ans. Le raientissement du commerce internationa attendu diminuerait la demande de sièges au moment précis où les transporteurs mettront en ligne des apparails nouveaux. Cette surcapa cité fera chuter le taux d'occupation des avions et la recette par siège.

C'est dire que les «prudents», comme Air France, se trouveront confortés dans leur stratégie de limitation de nouvelles liaisons et de nouvelles fréquences.

Tout comme les caudacieux». à l'instar de British Airways, parieront sur une agressivité commerciale renforcée et des créations de lignes pour multiplier leurs recettes...

**ALAIN FAULIAS.** 

### **RÉSULTATS INTERNATIONAUX** DES COMPAGNIES AÉRIENNES RÉGULIÈRES MEMBRES DE L'IATA



trancsi.

Même son de cloche à l'Association du transport aérien international (IATA), qui prend seulement en compte les bénéfices réalisés sur les vois internationaux de ses cent trents-sept adhérents, soit 500 miltions de dollars (4,7 milliards de francs). Les perspectives pour 1985 restent bonnes et les experts s'attendent que les bénéfices atteignent le même montant qu'en 1984.

dent brut d'exploitation des compa-gnies régulières atteindraient 5 mil-de nouveaux concurrents, tels Ameriliards de dollars (47,5 milliards de can Airlines et Delta Airlines. Pour résister, les compagnies installées n'ont pas manqué d'accroître leur offre. La surcapecité menace avec la perspective d'une guerre des tarifs et

> Ces réserves posées, les compagnies aériennes se frottent les mains. La dérégulation, partie en 1978 des Etats-Unis et qui les effrayait tant, a produit des effets bénéfiques pour elles. Par exemple, elle a placé sur la défensive les organisations syndi-

E libéralisme est à la mode. Hollywooden facon Reagan ou pur et dur de type Thatcher, il bouleverse peu à peu l'aviation civile bien corsetée par les rèclements et par la technique.

Quelle meilleure façon de libérer privatiser en rendent aux capitaux privés tout ou partie de ses actions? Certains gouvernements se sont mis en tête d'abandonner leurs possessions aéronautiques qui, au début des années 80, engloutissaient subventions et aides diverses. La prospérité revenue, ils persévèrent dans leur désir d'appliquer l'orthodoxie économique libérale où domine le principe « moins d'État ». D'Ouest en Est, ces projets concernent British Airways, Sabena, Lufthansa, Turkish Airlines, Singepore Airlines et Air Canada.

### Un outil de pouvoir

La moins du'on p que la privatisation avance lentement. Si l'on en croit le quotidien Straits Times, de Singapour, le gouvernement mettrait en vente, au mois de septembre prochain, 10 % du capital de Singapore Airlines qu'il contrôle à 80 %. Partout ailleurs, on tergiverse. La raison en est qu'une compagnie aérienne n'est pas tout à fait une entreprise comme les autres. Elle représente una des formes modernes du pouvoir étatique. En temps de paix, elle participe de la stratégie économique d'un pays. En temps de guerre, elle devient un maillon essentiel des communications nationales. Pas question de soustraire au pouvoir politique la totalité du capital d'un tel outil.

On discute donc ferme au sein des gouvernements pour fixer le pourcentage à céder. Le ministre des finances ouest-allemand, M. Gerhard Stoltenberg, se dispute avec M. Franz-Joseph Strauss, leader des chrétiens-démocrates bavarois et membre du directoire

## Attention, liberté!

de la Lufthansa, cui se méfie d'une privatisation échevelée. Le ministre des transports britanniques, M. Nicholas Ridley, aurait bien voulu vendre 100 % du capital de British Airways sur l'avenir de lequelle son président lord King, ami de Mª Thatcher, ne semble

pas avoir les mêmes avis. Un autre handicap retarde la mise en vente de certaines de ces compagnies aériennes : leur endettement. Les « années noires » les ont contraintes à emprunter pour survivre et pour renouveler leur flotte. Par exemple, British Airways annonce 7,5 milliards de francs de dettes : Sabena, un milliard de francs; Air Canada, 7,7 milliards de francs. Déjà peu attractives en raison de leurs faibles ratios de rentabilité (1 % du chiffre d'affaires), les compagnies effralent les investisseurs qui redoutant que les profits éventuels ne soient absorbés par les frais financiers. Les capitaux turcs risquent de découvrir qu'il est beau-

Le libéralisme prend un autre aspect moins politique, mais beaucoup plus perturbant pour le transport aérien : la dérégulation. Partie des Etats-Unis, celle-ci consiste en la suppression des autorisations administratives qui fixaient les capacités, les fréquences et les tarifs pratiqués. Cette libre confrontation de l'offre et de la demande a eu des effets mirifiques pour les consommateurs américains. On a calculé qu'en 1982, 80 % d'entre eux ont vovagé à tarif réduit. En revanche, les exploitants aériens ont accumulé les déficits au point de devoir fermer des lignes et, quelquefois, mettre la cié sous la porte.

Turkish Airlines que le pont à

péage sur le Bosphore...

En Europe, l'offensive est menée per les Britanniques, British Airways et British Caledonian, qui proposent aux autres compagnies de multiplier les vols et de prati-

quer des bas tarifs. Leur idée est avant « pratiqué des tarifs difféde générer une consommation accrue de transport aérien grâce à des prix très attractifs.

Air France formule un point de vue sensiblement différent. Pour la compagnie nationale française, un libéralisme à tout crin qui verrait n'importe quel transporteur poser ses avions n'importe où et à n'importe quel prix serait suicie. Les vols en Europe sont plus brefs au'aux Etats-Unis et donc moins rentables. Un passager sur deux y voyage avec des réductions allant de 10 à 80 %. Une saine libéralisation, selon Air France, consiste à multiplier les tarifs promotionnels saisonniers, afin de développer une destination tout en réalisant les meilleurs coefficients de remolissace.

Air France, Lufthansa, Swissai Alitalia restent fidèles au système de l'accord bilatéral encore en vicueur. Dans ce cadre, les Etats et les compagnies se consentent sérre stiret de ta àtin longues négociations de marchands de tapis. L'offensive des Britanniques n'y changera rien, mais le bouleversement pourrait venir de la Cour de justice des communautés européennes.

### En attendant la Cour

Celle-ci a été saisie, le 2 mars 1984, d'une question préjudicielle par le tribunal de police de Paris qui lui demande d'apprecier la compa-tibilité entre la réglementation tarifaire aérienne française et le traité de Rome. Les compagnies en mai de clients ont l'habitude de consentir aux agences de voyages des tarifs inférieurs aux tarifs officiels les plus bas. L'agence Nou-velles Frontières et son PDG, M. Jacques Maillot, se sont fait une spécialité de ces prix cassés qui contreviennent à l'article R 330-15 du code de l'aviation civile prévoyant des peines de

simple police pour toute personne

rents de ceux qui avaient été homologués ».

Le tribunal a déclaré que l'agent de voyages ne pouvait être poursuivi pour une infraction que seules étaient capables de commettre des compagnies aériennes. Il est allé plus loin et a demandé à la Cour de justice européenne de dire si le traité de Rome autorise, en matière de transport aérien, un État membre à organiser une procédure obligatoire de concertation sur les produits, c'est-à-dire les routes aériennes, et sur leurs Drix, c'està-dire les tarifs sériens.

M. Maillot, qui aimerait obtenir une décision comparable à celle qui a été rendue au sujet des prix rançais des carburants, a adressá à la Cour son point de vue. Selon lui, le principe de la souveraineté absolue de chaque État sur son espace aérien aboutit à la multiplication d'accords bilatéraux et au monopole des deux compagnies des États concernés. Ce cartel . interdit à la concurrence de jouer et porte préjudice aux consomme-

Si la Cour de justice européenne déclarait, à l'automne 1985, la réglementation française non conforme au droit communautaire, les conséquences seraient incalculables. Non saulement Air France se trouverait privée de la protection du bras séculier de l'administration de l'aviation civile, mais encore l'ensemble du système bilatéral de l'association du transport aérien international (IATA) disparaftrait en Europe.

Autant dire que les compagnies régulières attendent avec une appréhension non dissimulée une décision aui risque de les priver de références réglementaires et qui pourrait les plonger dans une concurrence sauvage dont car-taines d'entre elles ne se relèveraient pas.

AL F.

### Quand Airbus et Ariane donnent du cœur à notre technologie.



Nous sommes très fiers d'avoir associé le nom Aerospatiale à des réalisations aéronautiques et spatiales aussi prestigieuses que Concorde et Airbus, la fusée Ariane ou les missiles Exocet, les hélicoptères les plus exportés dans le monde ou encore les satellites Météosat et Arabsat...

Ces noms célèbres sont pour nous les preuves mondialement connues de notre savoir-faire, de notre maitrise des technologies avancées mais aussi de notre esprit de coopération avec nos partenaires industriels européens. américains ou autres.

Ce cœur artificiel qui fonctionne presque comme un vrai coeur est ces technologies les plus avancées de l'aéronautique et du spatial : CFAO. micromécanique, matériaux nouveaux... Il est donc enfant naturel de Concorde. Ariane, Arabsat.



Et ce n'est pas la moindre de nos fiertés d'avoir eu l'occasion de mettre ainsi notre expérience et notre imagination industrielles au service de la recherche médicale dans une coopération franco-

Innover et partager, c'est spécial. c'est Aerospatiale.



c'est spécial.c'est aerospatiale.

### 250 MILLIONS DE DOLLARS POUR UN TIR DE NAVETTE

## Spatial à tout prix

### (Suite de la page 29.)

Ensuite, l'Europe, sous la pression notamment des Français, a en très tôt l'idée de développer une famille de lanceurs Ariane adaptée aux nouveaux besoins du marché, mais surtion et leur promotion à une société de droit privée : Arianespace. Enfin, et c'est certainement l'un des points les plus importants de ce débat, l'Europe a bénéficié des erreurs de la politique spatiale américaine qui a tout misé sur la navette, abandonnant trop vite le développement de Delta et l'Atlas Centaur, mieux adaptés à l'envoi de satellites en orbite géostationnaire (36 000 kilo-mètres d'altitude). Là, le choix fut stationnaires. De là à penser que mauvais et s'il est vrai que les quatre navettes spatiales américaines (Columbia, Challenger, Discovery et Atlantis) sont des merveilles tech-niques et font pâlir d'envie plus d'un ingénieur, il est tout aussi vrai que le nouveau moyen de transport américain n'a tenn ses promesses ni sur le plan technique ni sur le plan com-

A telle enseigne que les militaires américains enx-mêmes, soucieux de leurs intérêts, ont obtenu récemn l'autorisation de faire construire dix nouveaux lanceurs classiques de type Titan 34-D7 à tirer entre 1988

DROIT AU BUT

ariantespace

LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TRANSPORT SPATIAL

quelque chose ne va pas au pays de l'inventeur de la première fusée à combustibles liquides...

### Complexité de manœuvre

Le navette est en effet un véhicule cher et mal adapté au lancement de satellites sur orbite géostationnaire. Au contraire d'Ariane. lanceur entièrement consommable qui délivre sa charge sur une trajectoire elliptique de 200 kilomètres de périgée et 36 000 kilomètres d'apo-gée, la navette place ses satellites sur une orbite circulaire de quelques centaines de kilomètres d'altitude. Résultat, une seule manœuvre est nécessaire pour amener les satellites d'Ariane à poste, tandis que plu-sieurs le sont pour la même opération avec la navette.

C'est cette complexité de la manœuvre qui a fait du tort au véhicule américain, dont chacun s'accorde à penser qu'il est l'un des plus fiables, sinon le plus fiable des moyens de transports spatiaux en service. Mais cela ne suffit pas. Encore faut-il que les moteurs d'appoint des sutellites fonctionnent, que les interrupteurs de mise sous tension des charges utiles se ferment, etc. Toutes opérations qui ne connaissent pas actuellement un taux de réussite suffisant et qui ont conduit indirectement la navette à perdre des satellites. Une situation bien fâcheuse pour l'image de mar-que de la navette, qui ne fait pas ces temps-ci le bonheur des assureurs. Un chiffre: en 1984, ils out du, à cause de la navette, régler la baga-telle de 187 millions de dollars, tandis que dans le même temps Ariane accumulait les succès.

S'ajoute à cela le fait que la navette est chère. Le caractère récu-pérable et réutilisable de l'engin, qui devait tout faire pour son économ n'est guère démontré. Pas plus que les affirmations selon lesquelles la navette devait faire baisser d'un facteur dix le coût du kilo en orbite. La navette coûte cher, et même très cher, comme tous les véhicules qui abritent un équipage d'astronautes. La sécurité consentie pour une telle présence se réperente dans le prix de revient de l'engin. Une preuve? La voici. Entre 1981 et 1983, chaque tir de la navette est revenu - hors coûts hors investissements et coût des rechanges – à 250 millions de dol-lars environ. Certes, la NASA estime que ce prix devrait considérablement baisser pour s'établir aux environs de 150 millions de dollars, mais à la condition d'effectuer chaque année vingt-quatre lancements. ce qui est encore loin d'être le cas.

Alors? Comment atteindre l'équilibre financier lorsque l'on sait que, en retour de la mise en orbite des satellites embarqués, la NASA perçoit pour le contenu de l'ensem-ble de la soute quelque 35 millions de dollars, et ce aux conditions économiques de 1982. Mais l'offre n'est valable que jusqu'en octobre de cette année. Après, il faudra acquitr 71 millions de dollars pour la bre 1988. Mais, au-delà, personne ne conditions économiques de 1982.

sait encore à quoi s'en tenir. Pas plus les Américains que les Europée

Tout le débat est là. Chacun est dans l'expectative. Les responsables politique de prix qui devrait faire suite aux décisions prises par le président Reagan d'appliquer à partir de 1988 une politique de récupération totale des coûts de la navette (full costs recovery). Or les Américains sont empêtrés entre la volonté de commercialiser et de privatiser les services de lancement effectués par des fusées classiques et la néces-sité de rentabiliser à tout prix la navette, « atout national et véhicule prioritaire pour les missions gou-vernementales et militaires ».

### Coûts de recherche

Derrière tout cela, c'est en effet l'avenir d'Ariane qui se joue, mais aussi celui de sociétés américaines qui, comme Transpace Carriers Inc., veulent rénover des fusées classiques comme le Thor-Delta et assurer leur commercialisation. Que les prix futurs de la navette viennent à être trop élevés, et Arianespace, présent dans la course bien avant Transpace Carriers, se frottera les mains. Qu'ils soient au contraire trop bas, et c'est tout l'équilibre de la société qui sera rompu, même si celle-ci. affiche anjourd'hui un carnet de commandes de quelque 6 milliards de francs, pour vingt-trois satellites, dont 40 % font l'objet de contrats export. C'est à ce petit jeu des estimations que les experts se livrent en

filtré. Mais, loin de simplifier le débat, elles le compliquent. Tandis que la NASA avance un chiffre de 87 millions de dollars (prix 1982) pour la période allant au-delà d'octobre 1988, certaines autres estima-tions de l'administration affirment qu'un prix de 30 % supérieur serait

Dans le même temps, le bureau du Congrès pour le budget (CBO) fait état d'une étude selon laquelle la fourchette de prix pourrait aller de 84 à 150 millions de dollars sous réserve d'une cadence de tirs annuelle de vingt-quatre lancements. Entrent en ligne de compte, en fonction des options retenues, la prise en compte de frais aussi divers que les coûts de recherche et développement, les investissements faits, etc. Dans l'hypothèse de dix-huit lancements par an sculement, ces chiffres passeraient alors de 98 à période allant d'octobre 1985 à octo- 186 millions de dollars, toujours aux

Qui croire? D'autant qu'aux Etats-Unis le président de Trans-pace Carriers Inc., M. Antonio L. Savoca, a dit tout net au Congrès que le prix de 37 millions de dollars lui paraissait trop bas pour qu'une industrie privée des lancements de satellites au moyen de fusées classiques puisse voir le jour. En revanche, son affaire pourrait être renta-ble si la NASA affichait pour la navette un prix de 150 millions de dollars. Qui croire encore lorsque l'on sait que la Chambre des repré-sentables a proposé une résolution sentaints a proposé une résolution aux termes de laquelle les prix s'échelomeraient, semble-t-il, entre s'echelonneraient, semble-t-il, entre 45 et 106 millions de dollars, à charge pour l'administrateur de la NASA de fixer les tarifs cas par cas? Qui croire enfin, lorsque l'on sait que le Sénat, dominé en majo-rité per des cars du budest us c'art rité par des gens du budget, ne s'est pas encore prononcé ?

Il faut attendre, car, même si les décisions américaines sont remises semaine après semaine, personne n'écarte l'idée d'une déclaration dans le courant du mois de juillet, voire - pourquoi pas? - d'une annonce en juin au moment du Salon Outre-Atlantique, nombre de raisons d'ordre budgétaire, commer-cial et technique (plan de charge de la navette notamment) poussent à une telle solution.

L'imbroglio et les intrigues politiques sont tels que bien peu s'y retrouvent. Qui? Peut-être Arianespace, qui, au pis, peut s'enorgueillir d'« avoir damé le pion aux Améri-cains en commercialisant le transport spatial ». Mais les responsables d'Arianespace restent cependant prudents. - Bien qu'il nous paraisse douteux, disent-ils, que la NASA puisse atteindre et justifier une cadence de vingt-quatre lancements de navette par an, bien qu'aucune considération ne soit donnée au remplacement des navettes, l'analyse du CBO paraît à l'ensemble des spécialistes de l'Europe ne pas devoir être remise en question et aller dans le sens des directives du prézident Reagan. A preuve, ajoutent-ils, les déclarations faites par certains constructeurs améri-cains de fusées classiques qui estiment pouvoir vivre à un prix de 110 à 120 millions de dollars. »

Une telle politique de prix permettrait, diseat certains experts, à Arianespace d'atteindre ses objectifs commerciaux : 30 % du marché, soit pour la période comprise entre 1987 et 1991 une cinquantaine des cent quarante-quatre satellites qui scront

JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU.

### Estimation du marché des satellites commerciaux (sauf URSS) à lancer entre 1987 et 1991 - Communication Téléphonie 95 123 75 132 Transmission de donn Observation de la Terre 29 32 III. - Science et étude plan 22 TOTAL 1 + II + III (1) 208 Compatible avec Ariana

En moyenne : 28 à 31 satellites lancés chaque année

### Comment mettre votre technologie à l'heure spatiale?



idérorgie, du carbone ou du keviar pour ux ou tout réc

des technologies les plus avancées dans tous les domaines où elle peut apporter productivité, rentabilité, progrès echnique ou humain

CFAO, robotique, holograp Être à la pointe de l'avance tech est notre défi auctidien.

Mais pour nous, innover, c'est auss



**derospatiale** 

c'est spécial c'est **aero**:



\$96 FEET 1 **张明**明的一个。

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

-

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

តែលាន**់ស្ក**ែងការបស់ជន

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

### TÉLÉVISION DIRECTE, SATELLITES ET ANTENNES

## Philips et Thomson face à TDF-1

🥆 E devait être le grand marché de l'avenir. Dans les pays à géographie difficile, à population clairsemée, à niveau culturel faible, installer un réseau de réémetteurs pour télévision est une impossible gageure. Les routes d'accès vers les sommets montagneux où l'on pourrait installer ces réémetteurs n'existent pas. Les techniciens en électronique qui assureraient leur maintenance font défant. Le satellite de télédiffusion directe ou semidirecte est le seul moyen réaliste de fournir aux habitants des programmes de télévision, instruments éducatifs incomparables et, ce qui est parfois crucial, outils de formation d'une conscience nationale. Et les pays développés, qui disposent de réseaux terrestres, ont encore des besoins importants. Ainsi comptet-on aux États-Unis quelque cinq millions de foyers qui ne peuvent recevoir aucun programme de rélévi-

> Certains ont inventé la télévision directe pour leur propre compte, achetant de grandes et coûteuses antennes pour capter les émissions de satellites qui relaient des pro-grammes télévisés entre divers points fixes du territoire, émissions réserves eu yeures cales d'un réseau. réservées en principe aux stations lo-

Les études prospectives prévoient donc qu'un grand nombre de satel-lites de télédiffusion directe seront en orbite à la fin du siècle. Des centaines de millions de foyers pourraient être équipés des antennes paraboliques et dispositifs de détection associés que requiert la réception des programmes. Il y a là un marché fantastique. Qu'en pensent les indus-triels qui fournissent ces équipe-ments? En France, ils sout deux : la branche grand public de Thomson, associée au sein du groupement d'intérêt économique Cosmovision avec la société rémoise Tonna électronique et la société Portenseigne, du groupe Philips, qui coordonne l'acti-vité autennes de réception au sein de ce groupe. Ils n'en pensent rien. Ils ne veulent surtout rien en penser. Vous avez dit «centaines de mil-lions»? Mon bon monsieur, redescendez sur la Terre, et dites-nous simplement si la fourniture d'an-tennes en 1987 doit être de quelques

Car c'est ainsi que la question se pose actuellement pour les indus-triels. Il leur faut engager dans les semaines qui viennent, avant l'été, les investissements nécessaires pour produire à la fin de 1986 et en 1987 les équipements de réception des les équipements de réception des programmes qui seront diffusés par les satellites de télédiffusion directe. Dans un au, le satellite allemand TV-Sat devrait déjà être en orbite, mais il n'est pas encore décidé qu'il fournisse un service opérationnel. Ce scra, en revanche, le cas du satellite français TDF-1, qu'Ariane doit en principe mettre en orbite le 7 juillet 1986 — est-ce un hasard si ce jour marque l'anniversaire de M. Georges Filliond? Un second satellite est en construction et sera lancé dès août 1987, si besoin est, pour assurer la continuité du service. D'autres satellites prendront ultérieurement le relais. En d'autres termes, le pas est franchi, la télévision directe deviendra une réalité en France dès la mise en service opéra-tionnelle de TDF-1, au début 1987.

### Les programmes pas l'engin

En France et presque dans toute l'Europe occidentale, car l'ellipse de diffusion du satellite déborde largement les frontières nationales : Lon-dres, Florence, Munich et Barcelone recevront les programmes dans d'aussi bonnes conditions que la France. Madrid, Glasglow ou Vienne auront besoin d'antennes un peu meilleures. Début 1987, il existera donc des clients potentiels en nombre important. Et ce nombre ne peut que croître au fur et à mesure des lancements de satellites pour d'autres pays. La Suède a engagé la construction de Télé-X, à lancer en février 1987. En juillet de la même année, le satellite expérimental européen Olympus sera en orbite et devrait diffuser des programmes vers l'Italie. Les Britanniques ont le pro-jet Unisat, actuellement remis en question, mais qui peut quand même aboutir. Hors Europe, outre les divers projets américains ou japonais, on peut citer le satellite australien Aussat - mais pour Philips ou Thomson, ce sont des marchés moins

d'un satellite en orbite ne provoque pas le moindre achat. Ce qui intéresse le téléspectateur, ce sont les programmes, pas l'engin qui les re-laie. L'industriel veut aussi comai-tre les caractéristiques techniques tre les caracteristiques techniques de diffusion de ces programmes. Or c'est pour l'instant le flou complet. Quels programmes, en quel nombre, diffusera TDF-1? On l'ignore. Diffuséra ruelle norme? Une décision de principe est prise, le choix est fait de la norme D2-Mar Presente Meironne D2-Mac-Paquets. Mais quelques op-tions techniques restent encore à le-

La norme D2-Mac-Paquets a de nombreux avantages, en particulier celui d'associer quatre canaux sonores à chaque programme télévisé. On peut ainsi contourner les bar-rières linguistiques et offrir des programmes compréhensibles par tous. Elle donne aussi une image meil-leure que les PAL ou SECAM actuels, tout en restant adaptable aux récepteurs existants. Mais on paie d'une grande complexité ces incon-testables qualités. Le décodeur nécessaire se présente actuellement comme une armoire électronique, que nul ne souhaite - indépendem-

ment de son prix - voir trôner dans son salon. Pour le ramener à des di-mensions acceptables, il faut lancer d'urgence la production de circuits intégrés spécifiques. Or quelques points de la norme ne sont pas fixés, et surtout une production de circuits intégrés est un investissement lourd, organisé en vue de fournir des quan-tités importantes... Il faut donc pouvoir les évaluer

Les autres points sont moins critiques. La fabrication de l'antenne proprement dite, un réflecteur para-bolique dont le diamètre devrait dans bien des cas descendre au-dessous de soixante-dix centimètres, est un problème mécanique simple, même si une bonne précision est né-cessaire. La tête haute fréquence, qui capte le signal reçu du satellite, et ramène sa fréquence de 12 giga-hertz aux alentours de 1 gigahertz, exige des circuits intégrés à l'arséniure de gallium. Chez Portensei-gne, on utilisera le circuit intégré développé à cette fin par le Laboratoire d'électronique physi-que, autre société du groupe Philips. Chez Thomson, on achètera probablement des composants japonais.

Les industriels se préparent donc à produire. Mais en quelle quan-

tité ? On en revient toujours au pro-blème de la clientèle, donc des programmes, éternelle bouteille à l'encre. Il y a huit mois, un point semblait acquis : la Compagnie luxembourgeoise de télévision occuperait deux canaux de TDF-1, pour émettre un programme français et un programme allemand. Ce n'est plus du tout certain. M. Pierre Desgraupes a étudié une chaîne culturelle. Le rapport Bredin vient d'ouvrir de nouvelles pistes, encore mal défrichées. M. Jacques Pomonti, chargé de la mise en œuvre opérationnelle du satellite, parle de dissocier les canaux de programmes, ou du moins des programmateurs (le Monde du 10 mai). Plusieurs so-

ple ». Or le temps presse. D'autre part, un système de réception satellitaire est pour le parti-culier un investissement coûteux, qu'il choisisse la réception individuelle ou soit desservi par une antenne collective. On avance des chiffres de 5 000 francs à Thomson, de 7 500 francs chez Portenseigne, qui ne signifient pas grand-chose mais donnent l'ordre de grandeur : le prix d'un bon téléviseur. Or des études

ciétés s'associeraient suivant un

montage « nouveau et pas très sim-

montrent que les dépenses de loisirs des Français sont constantes depuis plusieurs années. La télévision va donc entrer directement en concurd'équipement, ce qui ne laisse pas augurer un démarrage rapide.

Thomson et Philips vont donc faire des investissements coûteux on reconnaît des deux côtés qu'il faut de toute manière « y aller » sans savoir quel niveau de producde l'existence d'un marché qui puisse amortir ces investissements en un temps raisonnable, et bien per-suadés que les estimations qui ont été faites sont exagérées. Ils ne croient guère à l'exportation – hors Allemagne – du moins dans un dé-lai raisonnable. Aussi crient-ils bien fort qu'ils n'ont pas les moyens fi-nanciers nécessaires. Ils espèrent que la société d'exploitation du satellite participera de manière importante à la commercialisation des antennes. Une part de ces déclarations fait évidemment partie du jeu normal des négociations, mais une autre part traduit incontestablement les réelles difficultés qu'ils rencontrent.

**MAURICE ARVONNY.** 

## UN NOUVEAU SYSTÈME DE PILOTAGE

La lumière qui tourne

ES spécialistes l'appellent l'effet Segnac. C'est une consequence du principe relativiste oui affirme que la vitesse de la lumière est une constante universelle : on en dé-duit que si deux faisceaux lumineux partent du même point et y reviennent en ayant parcouru le même circuit, mais dans deux sans différents, ils mettent exactement le même temps. Fort bien, mais les spécialistes précisent aussi que ce principe ne s'applique que dans les « réfé-remiels galiléens », ce qui revient en pratique à dire que le circuit parcouru per la lumière doit avoir une orientation fixe par rapport aux directions des étoiles. Que se passe-t-il s'il est installé - c'est un cas fréquent! - à la surface de notre bonne vieille

Terre, et tourne donc avec elle ? Le physicien français Georges Sagnac a montré en 1913 que alors des temps de trajet légère-ment différents. La mesure de cette différence permet de connaître la vitesse de rotation de la Terre, ou encore la longueur du jour. Ce n'est pas une quan-

tité complètement inconnue... Le circuit lumineux peut être dans un evion ou un missile. Supposons que celui-ci se dirige d'ouest en est. Du point de vue des étoiles, il tourne comme la Tarre, mais un peu plus vite. L'affet Sagnec permet de mesu-rer ces accroissement de vitesse, donc la vitasse de l'engin par rapport au sol. C'est déjà plus interessent. De plus, on peut ainsi enregistrer tous les mouvements de rotation de l'engin et utiliser l'effet Sagnac pour faire du pilo-

Quand on met des chiffres dans les équations, le paysage s'assombrit. L'effet Sagnac existe, mais il est minuscule. Les construire de très longs circuits à faible encombrement, et des trasens. Une autre possibilité est d'utiliser des lasers, avec lesquels on peut créer une variante d'effet Sagnac donnant une plus grande sensibilité.

Depuis vingt ans, plusieurs industriels au monde ont travaillé sur les gyromètres lasers, après avoir appris comment éviter une ceaux lasers, qui interdisait toute mesure aux basses vitesses. Ces gyrolasers sont des engins relativement simples à construire. sans pièces mobiles, capables de remplacer les gyroscopes méca-niques où des pièces en rotation rapide peuvent parfois être séparées des parties fixas par des dis-tances inférieures au millième de

Mais il faut toujours long-

temps pour qu'une technologie nouvelle remplace une devancière éprouvée, surtout dans des domaines comme ceux de l'aéronautique et de l'espace où l'on cherche avant tout la fiabilité. Le gyrolaser a eu du mal à « démarrer », mais le tournant semble pris. Honeywell a reçu commende d'une centrale à gyrolasers pour équiper l'Airbus A-320. Et Ariane-4 emporters, à côté de la centrale inertielle « classique » de Ferranti qui équipe les autres versions du lanceur, une centrale à gyrolasers construite par la SFENA, en association avec sa filiale Quantel.

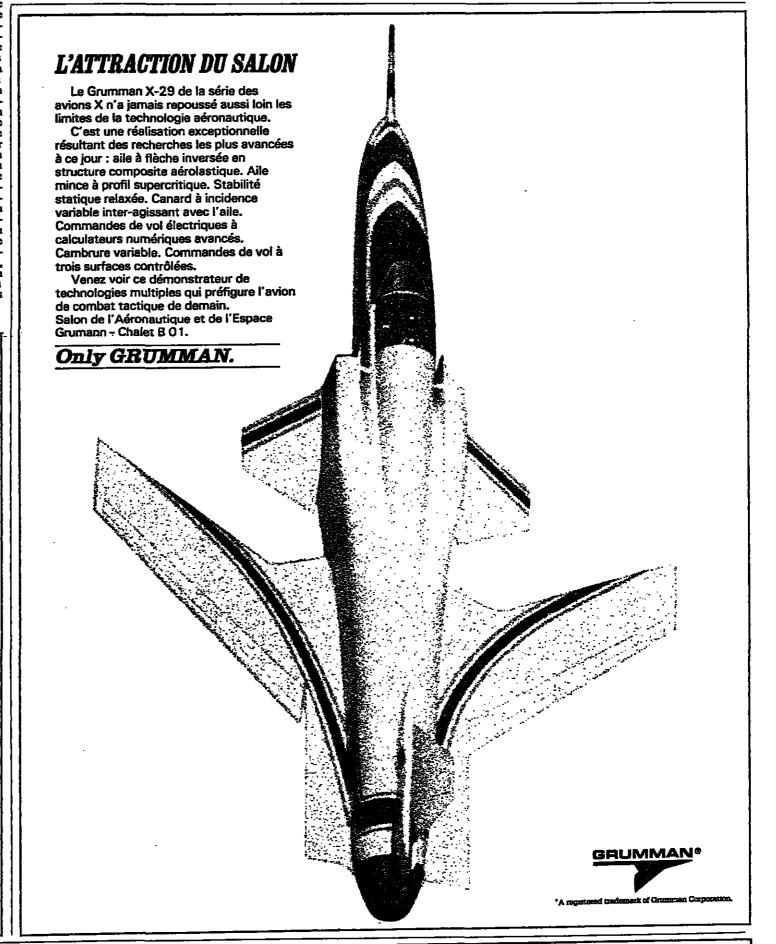



### **DEUX NOUVEAUTÉS**

## Un «turboprop» pour les régions Les avions ont la parole

ES 1978, après l'abandon du Nord 262, l'Aérospatiale lance l'étude d'un appareil dans la catégorie des 40 places, l'AS 35, destiné à attirer la clientèle des compagnies de transport régio-nal. Aeritalia a un projet similaire avec l'AIT 230 et, comme l'Aéro-spatiale n'a pas caché, dès le départ, qu'elle envisagerait favorablement le développement de son projet en coopération, les deux sociétés cooperation, 168 deux soutees signent un accord sur un nouveau projet commun en février 1981. En octobre de la même année est créé le groupement d'intérêt économique. ATR 42 (pour Avion de transport régional de 42 places) à 50/50 entre les deux groupes industriels.

Biturbopropulseur à aile haute, l'ATR 42 fait appel à une nouvell génération de moteurs (Pratt and Whitney of Canada PW 120), éco-nomes en carburant, et bénéficie des technologies développées dans le cadre du programme Airbus, notam-ment au niveau du cockpit (ergonolumineux pour toutes les com-mandes et de l'affichage cathodi-que), et de l'emploi des matériaux composites (tissus de Kelvar et fibres de carbone).

La fabrication de l'ATR 42 a démarré en août 1982. Le premier prototype prend l'air exactement deux ans plus tard. Un deuxième prototype fait son premier vol le 31 octobre 1984. Début mai, ces deux appareils totalisaient plus de nº 3, qui sera livré à Air Littoral à la fin de l'année, a effectué son pre-mier vol le 3 mai. Le certificat de navigabilité de l'ATR 42 doit être obtenu en septembre-octobre. L'Aérospatiale assure la fabrication cockpit, la mise en place des groupes propulseurs, l'assemblage final de l'appareil, qui a lieu à Toulouse, et les essais en vol. Acritalia réalise la production complète du fuselage, y compris l'ensemble des plans

Le programme ATR va créer 4000 emplois en France et en Italie (1000 à l'Aérospatiale et 1000 chez les sous-traitants). Une cadeace de production de quatre appareils par mois est prévue fin 1987.

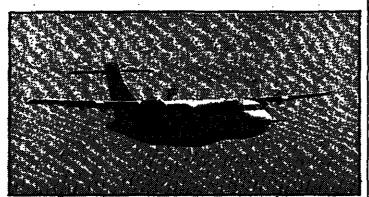

L'ATR-42 Nº 2 lors de son premier vol.

options ont été enregistrées. Mais la marché montrent que les compa-gnies de transport régional, les commuters, out moins souffert de la crise économique que les grandes compagnies aériennes : de 1979 à 1984, elles ont connu un taux moyen de croissance de 12 %. Une vingtaine de constructeurs proposent 40 avions, couvrant des besoins il est vrai très divers, allant de 10 à 100 places. Pour les vingt proes années, le marché potentiel de l'ATR 42 est estimé à 4000 avions environ, dont 80 % pour le transport de passagers, et 20 % pour celui du fret ou les besoins mili-taires. Une douzaine d'appareils sont en concurrence, certains déjà en service comme le Short 360, l'Embraer 120 Brasilia, le Saab Fairchild SF 340, le De Havilland

Canada Dash 7, d'autres en projet

A ce jour, 80 commandes ou comme le Fokker 50 ou l'ATP de concurrence est rude. Les études de duit par la Casa (Espagne) et Nur-marché montrent que les compadoit entrer en service à peu près au même moment que l'ATR 42, est son concurrent le plus direct.

Le seuil de rentabilité du programme, qui a exigé un investisse-ment de 1,5 milliard de francs, se situe à environ 350 appareils (l'ATR 42 est proposé an prix de 6,7 millions de dollars).

Pour atteindre cet objectif, le GIE ATR 42 a décidé de créer une véritable famille d'appareils: une version allongée, l'ATR ST, pouvant accueillir de 60 à 70 passagers - elle devrait être la première à voir le jour, — ainsi que des versions mili-taires, ATM 42 R (R pour rampe arrière), ATM 42 F (patronille maritime) et de fret ATR 42 F.

CHRISTIAN BATIFOULIER.

### **Caractéristiques**

Envergure: 24,67 m. Longueur : 22,70 m. Hauteur : 7,59 m. Surface slaire : 54,50 m². Moteurs : 2 Pratt and Whitney of Canada PW 120 de 1 800 HP.
Masse maximale au décollage : 15 750 kg.
Charge marchande maximale : 4 89 1 kg.
Volume de la cabine : 44,80 m<sup>3</sup>.

L'ATR 42 peut transporter quarante-six passagers sur une étape de 1 760 km ou sur six étapes de 185 km sans avitaillement. Vitesse de croisière maximale : 509 km/heure.

complexité grandissante des systèmes embarqués sur les avions civils, mais surtout sur les appareils militaires (navigation, armoment, détection, communication), donnent lieu aujourd'hui à une lourde charge de travail pour le pilote, dont l'oule, la vision et la main sont rapidement saturées par les manœuvres à accomplir. Le pilote devient de moins en moins disponible pour l'observation de l'environnement extérieur, et n'est plus en moet celle de sa mission.

Cela est particulièrement vrai pour les pilotes de chasse. Aussi a-t-on pensé à faire appel aux tous derniers progrès de l'informatique en matière de synthèse et de reconnaissance de la parole pour aider le pilote dans sa tâche. Des exemples ? En voici. Tout d'abord, un qui évite au pilote d'accomplir un geste manuel pour changer sa fréquence radio. Par son micro, il annonce «VHF » on « UHF » pour selectionner sa gamme d'ondes, soivi de la fréquence sur laquelle il vent transmettre on recevoir. C'est simple. C'est rapide. Un autre exemple qui évite de distraire le regard. Toujours à l'aide de son micro, le pilote demande la valeur d'un certain nombre de paramètres : altitude, Mach, facteur de charge, carburant restant, toutes valeurs qu'autrement il lui faudrait aller chercher dans les cadrans du tableau de bord. Là aucune difficulté. L'ordinateur prend le relais et énouce la valeur du paramètre réclamé.

Tout cela n'est pas du domaine de la fiction. Des réalisations existent. Depuis longtemps, pour la synthèse de la parole, pour laquelle on trouve sans trop de difficultés des circuits électroniques sur le marché. Depuis peu pour la reconnaissance de la parole, dont l'art est beaucoup plus difficile à maîtriser. Cela n'a pourtant pas empêché la société Crouzet de réaliser, en association avec un laboratoire rattaché au CNRS, le LIMSI, un système de synthèse et ance de la parole utilid'un cockpit. . .

Cet équipement, qui porte le nom d'EVA (Equipement vocal pour aéronef), est le fruit de travaux lancés en 1978 et soutenns par la Direction des recherches, études et techniques (DRET) du ministère de la défer et par le Service technique des télé-communications ronautiques. Testé dans un simulamission d'interception, EVA a fait l'objet d'uns expérimentation réelle

sur avion de combat Mirage-3 dès le mois de juillet 1982. Une deuxième série d'essais a également été conduite sur cabine de pilotage de Mirage-2000 pour simuler les ambiances radio et interception et définir ainsi les fonctions utiles et celles permettant un gain de temps réel.

### Le civil suivra

Tout paraît donc simple. A cette mance près que si l'ordinateur a la parole il demeure encore un peu dur d'oreille. Ainsi les systèmes de reconnaissance de la parole ne sont-ils que monolocuteurs, en d'autres termes capables de comprendre qu'une seule et même personne. Le pilote vient-il à changer qu'aussitôt la machine, qui « ne connaît que la voix de son maître », doit être soumise à un nouvel apprentissage. Deuxième inconvénient : le faible nombre des mots reconnus. Pour EVA, environ soixante-dix, mais une trentaine seulement sont utilisés. Troisième inconvénient : la difficulté rencontrée par la machine pour comprendre une suite de mots; elle ne saisit pour l'heure que des mots isolés, mais ce n'est que partie remise dans la mesure où Crouzet espère bien mettre au point d'ici à la fin de 1986 un nouvel appareil capable de telles prouesses.

Certes, il existe déjà de par le monde des machines capables de reconnaître avec une fiabilité proche ou supérieure à 90 % une centaine de mots environ en mode monolocu-teur – mots enchaînés. D'autres prototypes vont jusqu'à identifier de dix

'ACCROISSEMENT et la sable dans l'environnement sonore à cent mots en mode multilocuteur - mots isolés. D'autres enfin font mieux encore, mais les moyens informatiques mis en œuvre sont énormes, ce qui est peu compatible avec un cockpit d'avion ou une cabine de char dans laquelle le niveau de bruit peut atteindre jusqu'à 115 décibels. A cela s'ajoute le fait que la voix change, qu'on ne pro-nonce jamais deux fois un mot de la même façon, que la machine, dans l'état actuel des connaissances, se refuse à entendre certains mots, comme, par exemple, gisement, et qu'il est difficile enfin de simuler les déformations de la voix dues au

> Qu'importe. La technique progresse. Suffisamment pour interesser en priorité tous les grands avionneurs: General Dynamics avec le F-16 aux Etats-Unis, Marconi avec le Blackburn Buccaneer en Grande-Bretagne et, bien sûr, l'armée de l'air en France. Reste, comme le fai-sait remarquer un spécialiste dans un récent numéro de la revue l'Armement (1), que les systèmes à commande vocale « doivent faire la preuve qu'ils sont aussi surs que ceux qu'ils remplacent et plus per-

« Si, de ce point de vue, ajoute cet expert, la première génération de machines n'a pas été suffisamment convaincante du fait d'un double handicap – nécessité de respecter ses entre les mois ralentissant le dialogue, taux encore trop important de rejets ou de confusions ayant tendance à empirer dans les situations critiques génératrices de peur ou de tension nerveuse – à terme, cependant, et grâce aux perfectionnements en cours de réalisation (systèmes de mots enchaînés, adaptation permanente à la voix du pilote), la commande vocale devrait s'imposer dans les cabines d'avions comme dans d'autres systèmes militaires. » Et, pourrait-on ajouter, des

(1) Bulletin d'information et de liai-

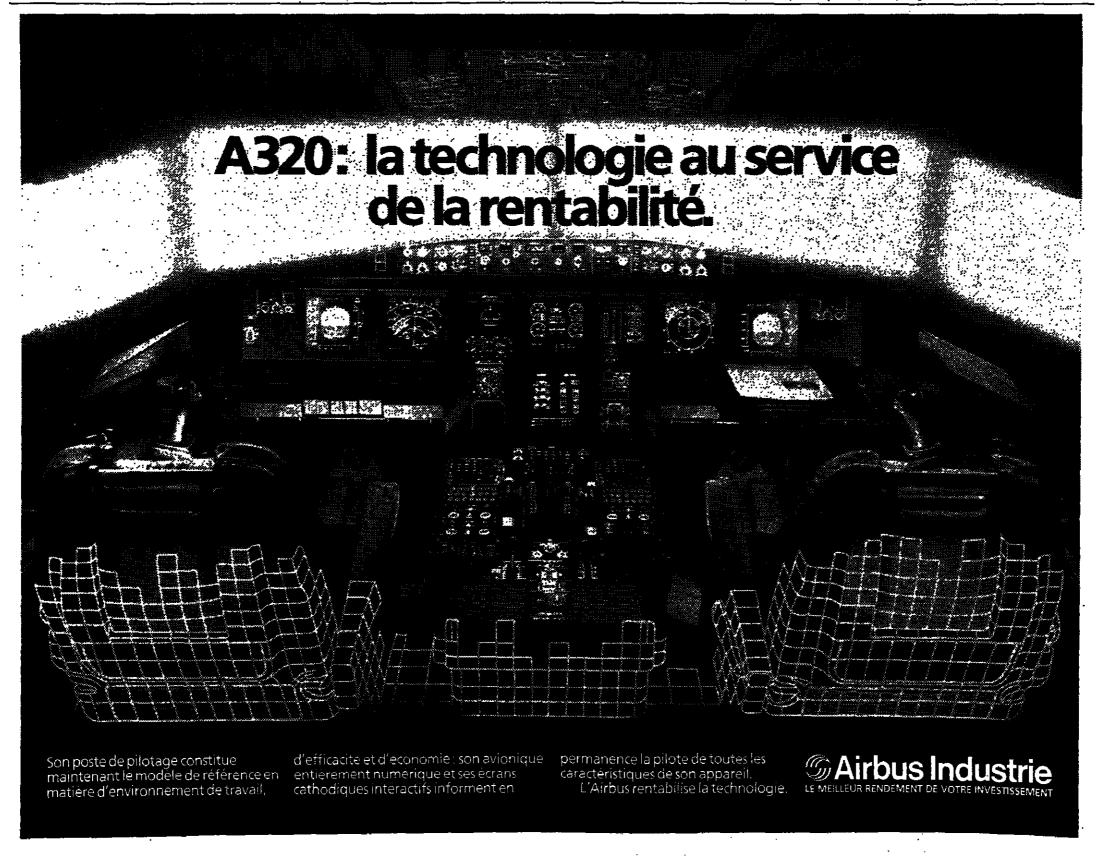

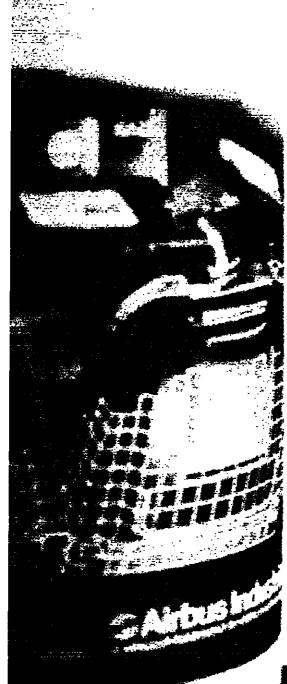

## INFORMATIONS « SERVICES »

### MOTS CROISÉS

PROBLÈME Nº 3977 123456789 IA T **V** 

I. Du riz, elle en a parfois ras le bol! - II. Ne s'entend plus guère en matière d'écoute. Arrêt de rigneur. III. Des Noires y blanchissent.
 Pas toujours sombre quand îl est dramatique.
 IV. Permet de fumer on vient en fumant. - V. Chien qui chasse, mais non chien de chasse. Extrait de Verlaine. - VL Romain ou Suisse, il symbolise la gloire.

### JOURNAL OFFICIEL-Sont parus au Journal officiel du

jeudi 30 mai : DES DÉCRETS

Relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche.

• Modifiant le décret du 8 janvier 1975 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

• Relatif aux infractions à la loi du 10 août 1981 modifiée, relative aux prix du livre.

loterie nationale

8 321

8 801

47 751

78 281

302

872

373

573

14 183

36 993

74 753

094 494

425

1 535

29 995

Nº 22 TIRAGE

DU MERCREDI

3

5

2 000

2 000

16 000

10 000

100

600

**E00** 

500

10 000

500 500

1 000

2 000

6

8

9

Ð

TRANCHE DE JULES RENARD TURAGE DU MERCREDI 20 MAI 1906

OTOPIO NOTIONALO LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER AUX BILLETS ENTIERS

La réglement du TAC-O-TAC ne prévoit sucen curroi (J.O. de 26/03/86)

045566 1 4 5 5 6 6

345566

445566

545566

6 4 5 5 6 6

Les numéros approchants aux

245166

245266

245366

245466

245666

245766

245866

249566 245966 245596

5 5 6 6

5 6 6

66

TALOTAL

240566

241566

242566

243566

244566

246566

247566

248566

205566

215566

225566

235566

255566

265566

275566

285566

295566

Tour for billion

245066 245506

245516

245526

245536

245546

245556

245576

245586

17 20 23 EA

245566 - 4 000 000,00 F

50 000,00 F

245560

245561

245562

245563

245564

245565

245567

245568

245569

gagnent

TIRAGE

DU MERCREDI

gagnent

10 000,00 F

5 000,00 F

1 000,00 F

200,00 F

100,00 F

Titre pour un père honorable. --VII. Donne un air crâne. --VIII. Ville du Japon. Pousse. -IX. Empêche de faire appel dans les cas d'agression. — X. Copulative.
Navigateur et viticulteur. Divinité.
— XI. Chorégraphe autrichien. La vieille a le mauvais ceil.

VERTICALEMENT

I. Il a surtout affaire à une clientèle de passage. - 2. Confirmation dans la communion. Brésiliens multicolores. Possessif. - 3. Boîte à musique. - 4. Associé au bon comme au mai. Ses plaisanteries les plus courtes ne sont pas toujours les meilleures. - 5. Témoigne du succès de l'auteur. - 6. Cité sous-marine. Amonce le danger à l'aide d'un avertisseur sonore. - 7. Son défaut c dentition n'enlève rien à son mor-

dant. Philosophe anglais, père et fils. - 8. Végétal ayant une affinité avec le « poireau ». Pommade fleurant l'encens. - 9. Incapable de voler de ses propres ailes. Un rescapé du feu très « grillé » de nos jours. Solution du problème nº 3976

**Horizontalement** 

L Infertile. - IL Nuisances. -III. Scuta. - IV. Fusa. Rio. -Foulure. - VI. Ecrasé. Ré. -VII. Atelier. - VIII. Soto. Ecu. -IX. Ironise. - X. Fao. St. Su. -Verticalement

1. Inoffensifs. - 2. Nu. Uoc. Aa. - 3. Fissuration. - 4. Escalator. - 5. RAU. Usc. Osc. - 6. TNT. Releat. - 7. Icare. Ici. - 8. Le. Réussi. - 9. Essorer. Eue. GUY BROUTY,

### Météorologie

### A NOS LECTEURS

Depuis trois semaines, les lec-teurs du Monde sont privés des in-formations et cartes météorologiques babituelles. Cette situation n'est pas de notre fait; elle est la coaséquence de la décision prise par la direction de la Météorologie mie de remettre en canse maitaient entre plusieurs journaux pa-risiens et l'Amicale des prévisionnistes de la météorologie, comme nous l'avons expliqué dans le Monde du 11 mai.

Nous continuons, avec les orga-nisations professionnelles de la presse, à tout metire en œuvre pour que nos lecteurs puissent bénéficier à nouveau et dans les meilleurs dé-lais d'un service d'information mé-

### PARIS EN VISITES

SAMEDI 1" JUIN Le Père-Lachaise à la carte.

10 h 30, 10, avenue du Père-Lachaise (Vincent de Langiade).

- Cent tombeaux de gens de lettres » 14 h 45, 10, avenue du Père-Lachsis (Vincent de Langiade).

« Les salons somptueux du ministère de la marine, ancien garde-meuble de la Couronne, l'appartement de Marie-Antoinette », 14 h 45, 2, rue Royale (C.A. Messer).

« Le village de Belleville : au pied des tours de béton, des vestiges subsistent encore », 15 heures, square de la place des Fêtes, devant le kiosque à musique.

« Le Louvre de Philippe-Auguste présenté à la Rotonde de La Villette», 15 heures, métro Stalingrad (M. Banas-

LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER

200

2 000

10 000

100 300

2 100 2 100

· 10 000

78 DOD

200

500

1 000 000

4 000 200

TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS

2 686

37 236

037 126

1 637

5 509

19 658

34 639

FINALES ET NUMEROS

| le Philippe-Auguste », 15 heures,       |
|-----------------------------------------|
| nusée du Louvre, devant entrée porte    |
| Saint-Germain-l'Auxerrois (Paris autre- |
| ois).                                   |
| « La Banque de France », 15 heures,     |

1, place Général-Catroux. « La crypte archéologique », 13 h 30 devant entrée crypte de Notre-Dame. «Le palais du Luxembourg, siège du Sénat », 15 heures, 20, rue de Tournon (M.-C. Lasnier).

« Les dernières acquisitions du Louvre », 10 heures, porte Saint-Germain-l'Auxerrois, devant caisse (Clio-Les amis de l'histoire).

« La Cour de cassation et le Palais de iustice ». 15 heures, métro Cité, sortie marché aux flours (Marion Rague-

· La vieille ville de Chartres », sur nscriptions (1) 348-67-93. «L'Hôtel de Lassay», 14 h 30,

128, rue de l'Université, et 15 h 30, 1, place du Palais-Bourbon. De la place des Vosges aux hôtels Rohan-Soubise », 14 h 30, métro Pont Le Marais, place des Vosges, illuminés = , 21 heures, métro Pont-Marie. « Le couvent des Carmes et son jardin », 15 heures, sortie métro Saint-Sulpice.

Exposition Delaunay -, 10 h 30 et 14 heures. Musée d'art moderne. - La maison de Claude Monet à Giverny », 13 h 30, départ en car place de l'Opéra.

« La montagne Sainte-Geneviève » 15 heures, devant Panthéon.

### **CONFÉRENCES**

SAMEDI 1" JUIN Palais de la découverte, 15 heures : - A la recherche de la vie extra-

terrestre - (Jean Heidmann)... 6, place des Vosges, 14 heures et 16 heures : « La maison de Victor

Hugo » (M. Brumfeld). 9 bis, avenue d'Iéna, 15 heures - Tolède, le Greco et son œuvre -121, avenue du Roule, salle Saint-Pierre, 15 heures : « Dialogues avec l'ange », documents recueillis par Gitta Mallasz avec projections. ••• LE MONDE - Vendredi 31 mai 1985 - Page 35

## **SCIENCES**

### Le Conseil économique et social approuve le plan triennal pour la recherche

Le Conseil économique et social (CES), saisi par le premier ministre, a approuvé, mercredi 29 mai, à une large majorité (1), avec quelques observations, pour avis, le pro-jet de loi relatif à la recherche et au développement technologique. Ce 
plan triennal (1986-1988), que 
M. Laurent Fabius avait présenté 
lui-même devant les membres de cette assemblée le 14 mai dernier, a été analysé par la section des acti-vités productives, de la recherche et de la technologie du CES. Selon son rapporteur, M. Jean Teillac, haut commissaire à l'énergie atomique, le CES approuve les grandes orien-tations contenues dans le projet de loi, sans méconnaître les difficultés

qu'il faudra surmonter, et souligne que son efficacité finale sera fonction de l'évolution réelle du produit intérieur brut ». Satisfait de voir la recherche et le développement technologique place parmi les priorités nationales, le

CES a insisté sur l'important chemin restant à parcourir. A cet égard, il - reconnaît le caractère stimulant d'un objectif chif)ré ». Le plan triennal prévoit, en effet, que la part de la recherche dans le produit inté-rieur brut atteigne 2,65 % en 1988, et que le budget civil de la recher-che et du développement croisse de

le Conseil, il ne faudrait pas descendre.

Le Conseil économique et social avant donné son aval, tout semble donc prêt pour que le projet de loi sur la recherche soit adopté par le Conseil des ministres, le 5 juin, et qu'il soit discuté à l'Assemblée nationale avant la fin de la session de printemps.

(1) Sur 180 votants, 163 se sont pro-noncés pour et 17 se sont

 La navette interdite d'atterrissage à Cap-Canaveral. - Les cinq ou six prochaînes missions de la navette devraient se terminer sur la base aérienne d'Edwards (Californie), et non à Cap-Canaveral (Flo-ride). Les responsables de la NASA sont, en effet, préoccupes par les conséquences de vents traversiers assez forts à Cap-Canaveral et se demandent si ce phénomene, apparemment sous-estimé jusqu'ici, ne va pas les contraindre à modifier le système de freinage de la navette. Le 19 avril dernier, lors du retour sur terre de Discovery, un pneu avait éclaté et un deuxième s'était déchiré au moment de l'atterrissage, le commandant Karol Bobko ayant dû freiner vigoureusement d'un côté pour 4% par an (en francs constants). | corriger les effets de ces vents. — Un chiffre au-dessous duquel, selon | (AFP.)

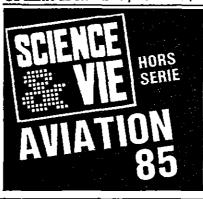

Révolutionnaire : piloter à la voix et aux images!

17 F EN VENTE PARTOUT

## OFFICIERS MINISTÉRIELS VENTES PAR ADJUDICATION

Rubrique O.S.P. - 64, rue La Boétie, 563.12.66

### LE JEUDI 13 JUIN 1985 à 14 houres EN 17 LOTS 15 ADD ADTERATE TO A DEPOS OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF THE AUTOMATICAL PROPERTY OF 13 APPAKTEMENTS - I PIECE ET TW.-C.

dans un immeuble, Bât. A

A PARIS-15°, 116-118, bd de Grenelle MISES A PRIX: 1" LOT: 5.000 F-2" LOT: 100.000 F-3" LOT: 150.000 F-4" LOT: 100.000 F-5" LOT: 150.000 F-5" LOT: 50.000 F-6" LOT: 40.000 F-7" LOT: 50.000 F-8" LOT: 50.000 F-9" LOT: 50.000 F-10" LOT: 50.000 F-14" LOT: 50.000 F-12" LOT: 50.000 F-13" LOT: 50.000 F-14" LOT: 50.000 F-15" LOT: 50.000 F-16" LOT: 40.000 F-17" LOT: 40.000 F-18" L S'adresser à Me RIBADEAU DUMAS, avocat, 17, avenue de Lamball PARIS-16-. Tél.: 524-46-40.

### VENTE sur saisie immobilière, Paleis de Justice de NANTERRE le JEUDI 13 JUIN 1985, à 14 h EN 1 LOT UN APPARTEMENT à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

45, RUE ESCUDIER - at # étg. - et une CAVE MISE A PRIX: 300 000 FRS S'adr. Cabinet Mª BARON-BONNET, BOUCHERY-OZANNE et RAYNAUD-DUPORT, 2v., 47 bis, rue de Susingrad, NANTERRE (92). Tél. 721-49-95 et 725-21-13 au Graffe du T.G.I. Nanterre où l'euchère est déposée. S./les lieux p. visiter.

l'ente s/suisie imm. Pal. Justice Paris, jeudi 6 juin 1985, 14 b BUREAU 57, r. de la FONTAINE-AU-ROI PARIS 11-M. à PX 30 000 F Me BISE, Avocat Paris (16) 184, avegue Victor-Hugo. A ts'avocats pr. Trib. Gde Inst. de PARIS

### Vente sur sainie immobilière su Palais de Justice de BOBIGNY le MARDI | 1 JUIN 1985 à 13 h 30 UN APPARTEMENT à SAINT-OUEN (93)

J. rae Jules-Verne et 16, rue Emile-Zola.

au 2º étage - de 5 petites pièces, cuisine - CAVE.

MISE A PRIX: 180 000 F

S'adresser à la Société Civile Professionnelle d'Avocats
ETTENNE, DORÉ, WARET-ETTENNE, FENART, ALEMANT,

11, rue du Général-Locierc, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS. Téléphone: 854-90-87

### LA VILLE DE PARIS Vend LIBRES aux enchères publiques le MARDI 18 JUIN 1985, à 14 h 30, à la CHAMBRE des NOTAIRES de PARIS 5 APPART. - 1 STUDIO - 1 CHAMBRE

(dont 1 APPT 89 m² avec VUE s/Champ de Courses) à PARIS (16-), entre LE BOULEVARD SUCHET

et LE CHAMP de COURSES D'AUTEUIL Mr Yves BONNEL, not. 79, bd Malesherbes, PARIS (8). Tel. 294-16-08.

VTE APRÈS LIQUIDATION de BIENS 211 PALAIS DE JUSTICE de PARIS LE JEUDI 13 JUIN 1985 A 14 HEURES, EN UN SEUL LOT

### UN ENSEMBLE IMMOBILIER à CARACTÈRE INDUSTRIEL situé sur la commune de SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique)

Bae de Charron, sans numéro, sur lequel sont édifiés 2 BATTIMENTS savoir UN BATTIMENT A à usage de bureaux, aselier, halle de stockage et UN BATTIMENT B à usage d'atelier d'embaliage, terrain, le tout cadastré section D n° 1 723 pour 86 ares, 13 centiares.

LIBRE - MISE A PRIX: 1 000 000 DE FRANCS. S'adresser à Mahre LYONNET DU MOUTIER, avocat, 182, rue de Rivolt, à Paris-1". Tél. 260-48-09. Mahre J.-M GARNIER, syndic, 63, bd St-Germain, à Paris-Mahre H. Gourdale, syndic, 174, bd St-Germain, à Paris-6. Au Greffe des Criées du Tribunal de grande instance de Paris, palais de justice, bd du Palais, où le cahier des charges est déposé, et sur les lieux pour visiter. VENTE AU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS, LE JEUDI 13 JUIN 1985 A 14 H

### **UN STUDIO avec BALCON-LOGGIA**

à PARIS-16° 29 à 33, av. Foch, 12 à 18, r. Leroux 2 et 4, rue Léonard-de-Vinci 39 et 41, rue Pani-Valéry, 3' étage, cave, parc auto. MISE A PRIX: 100 000 F.

S'adresser à M° CONSTENSOUX, avocat. 46, rue de Bassano, PARIS-8°. Tél. : 720-40-80 et à tous avocats postulant près le Tribunal de PARIS.

Cab. de Mª MAGLO, svocat à CRÉTEIL (94), 4, allée de la Toison-d'Or VENTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE, au Palais de Justice de CRÉTEIL, le JEUDI 13 JUIN 1985, à 9 h 30 - EN 3 LOTS

LOGEMENT de 2 p., cuis, au l° ét. du bât. A avec une CAVE dans bât. B. M. à P. : 25.000 F APPART. de 4 PTÉCES PRINC. au rez-de-ch., bát. A et B avec une CAVE dans bát. A - GARAGE dans bát. E Mise à prix : 60.000 F

OGEMENT de 2 p., cuis. au 1º ét. du bât. A avec une CAVE dans même bât. M. à P. : 35.000 F 168, RUE DU MARÉCHAL-LECLERC - ST-MAURICE (94) S'adr. SCP GASTINEAU, MALANGEAU, BOITTELLE-COUSSAU, avocats sacciés, 29, rue des Pyramides, PARIS (1=), tél.: 260-46-79. Ts avocats pr. Trib. gde inst. CRÉTEIL Sur les lieux pour visitet.

Vente sur saisie au Paleis de Justice de CRÉTEIL le JEUDI 13 JUIN 1985 à 9 h 30

### UNE PROPRIÉTÉ à NOGENT-SUR-MARNE (94)

40, rue de Saint-Quentin comprenant UN PAVILLON de 4 pièces principales, sous-sol, garage sur TER-RAIN de 240 m² cadastré section N nº 108, en pleine propriété à l'exclusion du ous-sol dont la jouissance est en partie réservée.

MISE A PRIX: 350 000 F.

S'adr. à M° VARINOT, avocat, 166 his. Grande-Rue à NOGENT-S/MARNE (Val-de-Marne). Tel. 872-43-00. Au greffe du Tribunal de Gde Inst. de CRÉ-TEIL où le cahier des charges est déposé. Sur les lieux pour visiter.

VENTE APRÈS LIQUIDATION DE BIENS AU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS LA JEUDI 13 JUIN 1985 à 14 H EN UN SEUL LOT

ENSEMBLE IMMOBILIER A CARACTÈRE INDUSTRIEL

d'OZOIR-LA-FERRIÈRE (Seine-et-Marne)

 rue Robert-Schumana formant le 6 Jot du lotissement de la Z.I. Sud d'OZOIR-LA FERRIÈRE. Le tout à usage d'entrepôt de différents matérianx et outilizge du bâtiment et des travaux publics. LIBRE - MISE A PRIX: 500.000 F

S'adresser à M° LYONNET DU MOUTIER, avocat, 182, rue de Rivoli, à Paris-1º, 161. : 260-48-09. M° J.-M. GARNIER, syndic, 63, bd Saint-Germain à Paris-5'. Au greffe des Criées du Trib. de gde inst. de Paris, Palais de Justice, bd du Palais, où le cahier des charges est déposé et sur les lieux pour visiter.

VENTE APRÈS LIQUIDATION DE BIENS AU PALAIS DE JUSTICE A PARIS Le JEUDI 13 JUIN 1985 A 14 H

### **EN UN SEUL LOT** UN APPARTEMENT sis à CRÉTEIL

(Val-de-Marne), dans un ensemble immobilier dénommé « le Grand-Pavois du NOUVEAU CRÉTEIL », rue Ambroise-Paré, sans numéro. Mail des Mèches, sans numéro ; allée Jean-Poncelet nº 1 à 6, place du Grand-Pavois nº 1, 2, 3, rue Gabriel-Pierné sans numéro, allée Marcel-Pagnol nº 1 à 9 savoir au 6º étage de la Cage nº 12 face à l'ascenseur composé de 5 pièces principales - OCCUPÉ - UNE CAVE au rez-de-chaussée, nº 12 - UN PARKING portant le nº 191.

### MISE A PRIX: 100 000 F.

S'adr. à Mr LYONNET DU MOUTIER, avocat, 182, rue de Rivoli, à PARIS Sadr. à M. L'ONNE B. MEILLE, syndic, 41, rue du Four, à PARIS-6, au greffe des Crièes du Trib. de Gde Instance de PARIS, Palais de Justice, bd du Palais où le cahier des charges est déposé et sur les lieux pour visiter.

# ANNONCES CLASSEES LE CARNET DU Monde

immeubles

STÉ FONCIÈRE

CHERCHE IMMEUBLES de RAPPORT. Paris très proche banilleue

**225-46-82** 

maisons

individuelles

chalets

A louer grand chelet Villen (Sulsee) doi 1985. Tél. : (25) 35-24-12.

de campagne

IS-SENS, particulier vend quarter résidentel, calme, 1 h de aris, maison de caractère entib-ement résordé en 1977, 900 m errain clos, arboré, flez-le-jardin: + 2 hivseux de 100 m² chacun. Prb. 1,200,000 F. Tél.: (96) 65-71-02.

proprietes

DÉPARTEMENT ISÈRE

Vend, loue ou met à disposition bit. 11.555 m², très bon état, sur terrain 3 ha. AUTRANS 1.050 m sit. Perc natural régional Vercors (ski fond, apin, randonnées), S'adresser: CONSEL GENERAL ISSEE, Bur. Patrimoine, B.P. 1036, 380.22 GENORY CENTRAL

Bur. Patrimoine, B.P. 1096 18022 GRENOBLE CEDEX 1.: (76) 54-81-31, p. 3621

T.: (78) 54-81-31, p. 3621.

SAVIGNÉ SUR-LATHAN

(37340)

A VENDRE LIBRE
dens petits ville de Touraine,
20 km de Bourgueil, belle meison neuw, sur perc 5 500 m².
R.-de-ch.: entrée, grand séjour
carrelé, cheminée, escaller
châne, cusine équipée, bureau,
salle de bains, w.-c.,
6 chemines, a. de bains, w.-c.,
cave grand garge (2 vol.),
cheufferie. Proche d'en lac,
planche à voile, teanis.

Prix à débattre.
M. Georges Brun.
Téléchone: 16 (47-24-60-29).

NOGENT-S/MARNE S/SOO m<sup>3</sup> turnin env. Proche MARNE const. 1920, 9/10 p. sur 3 nivt. sous-sol tozal. 1.450.000 F.

1.450,000 F. ST-MAUR 8/900 m² terrain env. YUE 8/MARRIE, constr. 1900, 8/9 p. sur 3 n/vx. 1.200,000 F. 359-73-76 - 396-16-75.

LA VARENCE près MARNE SUPERBE MANOIR haut

stand. 10 P. gd cft + mais. gard. 1,800 m² PARC CLOS. ETAT EXCEPT. Px justif. BEAL PROFESS. LIBÉRALE 508-53-84 ou 060-54-94.

Particulier vend Daubeuf (27700) près Les Andelya, 100 lon Parle, 39 lon Rouen, propriété rénovée, proche forfit, exposée sud, sur terrain clos aménagé, 1.715 m³. Rezde-ch.: aéjour double 35 m², escalier, cheminée avec récupérateur de chaleur, cuisme 18 m², lingeris, salle d'eau, w.-o., chaufferie, garage. 1 étage 3 chambres, couloir, cabinet de toilettes, poutras apparentes aur totalisé, cheufinge central fuel. Prix: 500.000 F. Tél.: 911-06-77.

viagers

F. CRUZ-266-19-00

8, RUE LA BOÉTIE-8\*
Conseil 47 ans. d'expériencs.
Px rentes indexées garanties
Étude gratuite discrète.

Libre de suite porte Melilot, gd 2 p. impec. 6° 6t., sud, asc. prévu, bel imm. p. de talle, 400 000 F gpt + rente, parie possible. Vieltes vendred 14 à 19 h, AV. DES TERNES N° 76.

POSTE 7.

### emplois internationaux

r far Par Der Der Der Der Der

### DURECTEUR ABJOINT NU CREDIT

Important établissement ben-caire exempant son activité en république du Cameroun re-charche pour ses services can-traux à Yaoundé un candidat su poste de Directour-edjoint du Chickit. Plané sous l'autorité du Directour control chargé du cri-dit dont il est le plus proche calishovateur, le Directour ad-joint du crédit a pour mission d'étudier les demandes de cri-dit présentéer par le clierable, d'assurer la surveillance et le contrôle des engagements, d'apprécier les garanties propo-esse, etc...

Le candidat à ce poste devra justifier d'une solide expérience professionnelle dans le do-mains de l'ansiyes finanches au sein d'un établissement finan-cler et être capable de coordon-mer et d'autemer le travail de plu-sieurs analystes dont il assuries per alleurs la forma-tion et le perfectionnement.

Les candidats doivent en outre remplir les conditions sui-vantes : être thutaires d'un di-plôme de l'enseignement supé-rieur délivré per l'Université, les grandes Écoles commerciales ou scientifiques, etc...

La rémunération et les aven-tages sont de nature à motiver un candidat de valeur.

LMJ à : CAMEROUN PUBLI EXPANSION B.P. 1399 YAOUNDÉ RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Qui transmettra.

Clinique privée à LAUSANNI cherche à s'assurer la collebo ration d'une INSTRUMENTISTE pour une période de remptacement de 3 à 4 mois. La préférence sura donnée à une personne très qualifée, pratiquent toute chirurgie et syent la sens des responsabilités, et de la collaboration. Nous offrons un poste varié et intéressent avec en équipement ultra moderne. Faire offre manuscrite avec CV à la Direction de la

Paire offre menuscrite av à la Direction de la CURROUE DES CHARMET Ch, de Mornex 10, 1001 LAUSANNE

### D'EMPLOIS **ECOLE** recherche

## DIRECTEUR

PEDAGOGICUE
exper. de l'enseignement et de
la direction, sulvi animation pédagogique, discipline élèves.
Env. CV + photo à AMP
nº 4890/Mi
40, rue Olivier-de-Serres
PARES 15°, qui transmettra.

Le Centre d'Informations
Financières organise un stage
POUR recruter des
CONSEILLERS
COMMERCIAUX (H.F.)
(pour Paris, bard. Quest ou Nord
- syant goût des contacts à heatiniveau, sans des resconsaits

NONTSOURIS. 3 p.,

ilitis ; ficis ; formation assurés ; - rémunération motivante. Tél. : 500-24-03 poste 41. ociation échar

### **ACCOMPAGNATEUR** (HL/F.)

### niveau DEUG ou MAITRISE ALLEMAND

pour accompagner 27 jeunes en Allemagne du 27/8 au 11/7. Nécessité d'assurer 2 h. cours/jour la première se-maine. Indemnisation : 4 de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'accompagner de l'acc

Indemnisation + frais. Ecrire s/réf. 6.803 à GANSATION et PUBLICITÉ ue Marengo, 75001 PARIS. Qui transmettra.

### DEMANDES D'EMPLOIS

Dame, cherche piece aide-documentalista, dipl. ass.-documentalista et bibliothé-caire, institut catholique, stage à le documentation du service économique du Monde. Exire Mª Huot. 5, rus De-prousse, 75016 Paris ou til. 720-22-07.

COMPTABLE
EXPERIMENTE
38 ans.
Compash, génér, jusq, bilan.
Peix.
Déclarat, sociales et fisc.
ETUDE TTES PROPOSIT.
Tél.; 363-05-47. Eclairagiste, 30 ans, 10 ans ex-périence auprès compagnie trélitre et cinéma, variétés et congrès. Créstions et tournées internationales. Billingue an-gials. Offre services à tt crés-taur intéressé. Pays indifférent. Disponibilité fermédiats. Tél.; 348-04-08.

## propositions

diverses L'Etat offre des emplois sta-bles, blen rémunérés, à toutas et à tous avec ou sens di-plômes. Demandes une docu-mentation sur notre revue apé-cialisée FRANCE CARRIÈRES (C 16), B.P. 402, 09 PARIS.

## perdu - trouve

Perch samed 11 mai 1985 à Peris, collier de peries double rang, fermoir or et diamants. Récompense : 10 % de la valeux. Teléphoner au (3) 462-36-35, poste 1602 ou 1602.

### villégiature

83-STE-MAXIME, jolle ville jus-let, 2001, 16,000 F/mois-Tel, : (94) 96-48-97.

# NICE, particul. loue studios, kit-chen. refaits neuf, 300 m plege, 1/3 pere, juin. juil. auto Paris XV, 533-65-65. 63, r. Desnouettes, Paris-15-.

divers **BMW SÉRIE 3, 5, 7** 

## L'immobilier

immobilier

information

appartements

achats

GROUPE DORESSAY

locations

offres

**Paris** 

### appartements ventes

**ANCIENS RÉCENTS** DU STUDIO AU 8 PIÈCES SELECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR 5° arrdt Appeler ou scrire : Appeler ou scrire : FRAIM de Paris/He-de-France LA MAISON DE L'IMMOBILEE 27 bbs, avenue de Vigers, 75017 PARIS. 227-44-44. KEUF JARDIN PLANTES

## 1 et 3, RUE POLIVEAU CONSTRUCTION GD LUCE Livraison immédiete. Reste 1 sppt de 5 pces 116 m². Vis. térnoin tij. 14/18 h. sauf mercradi et dimenche. Studio tt oft, tris bon état, mel. 270.000 F. 325-97-16.

3, rue Vieux-Colombier, 6-rech. POUR CLIENTÈLE FRANÇAISE et ETRANGÈRIE APPTS 4 à 8 PCES et HOTEL PARTIC, ACHAT OU LOCATION. 624-83-33. SAINT-SULPICE Beau dible lw. 2 cibres, caime. 1.400.000 F DORESSAY 624-93-33. Sté d'INVESTISSEMENT DU MOYEN-ORIENT rech. à l'achet appts et imm. stènd. d'ans quartier résidentiel. Paiement comptant. Tél.: 720-26-29. SEINE BEAUX-ARTS

|80 🖦 GDE TERRASSE Particulier cherche 3 pièces avec ou sens traveux à Paris. Ecr. M. Thelier, 86, bd d'Ormano, 75018 PARIS. Tél.: 703-32-44 **BD SAINT-GERMAIN** ACHÈTE COMPTANT

### Dens bel imm. XVIII silicte. Appts occupés tol 48. 2 P., 45 m², 340,000 F 2/3 P., 64 m², 560,000 F. 3/4 P., 75 m², 630,000 F. Logement avec ou sans cft. Paris Intra-Muros, 252-01-82. non meublées

ODÉON Pans bei imm. XVIII<sup>a</sup> siècle : cours de rénoustion cours de rénovation studio 18 m², 215.000 F. studio 25 m², 370.000 F. Duples, 32 m², 425.000 F. 2/3 p., 50 m², 850.000 F. 2/3 p., 56 m², 730.000 F. Location studio état neuf, Paris-11<sup>a</sup>, it confort. Reprise 20.000 F. Petit loyer. 76. le soir : 857-78-00.

7° arrdt

13° arrdt

1% séi., gde cuis.avec coin 17 mons.43 m². \$27-2s-65.

14º arrdt

17° arrdt

Province

automobiles

de 5 à 7 C.V.

Vds Remault 5 TX autometic, mei 82, scier métal, int. beige, direct. assia., gl. 61ectr., 3 portes, prot. Isrárales, 58.000 km, 35.000 F. Tél.: 784-57-41 bur., 797-12-58 sprès 20 heures et week-end.

GS Club, bon état, année 77. 74,500 km. Prix 7.000 F, 76l. : 888-01-47.

de 8 à 11 C.V.

A vendre Renault 20 GTL, 1977-1978. Moteur refeit

Prix: 8.000 F à voir. Tel.: 597-53-74 après 20 I

de 12 à 16 C.V.

CX PALACE 2400 couleur blous, semi-automat., intérieur cuir, glaces teindes électri-ques, année 77, rédic casses, 13,000 F. Tél. : 206-09-03.

### locations non meublées esu studio, cuis., bains, imm lerre de taille, soleil. GARBI - 567-22-88. demandes

Paris 11° arrdt Pour personnal et cedres supé-feurs déplacés GRANDE STÉ-FRANÇAISE PRODUITS PÉ-TROLIERS, rech. des appts 2 à 8 p., studios, villes, Paris et envirors, Tél.: 503-30-33. OBERKAMPF 140 m², pert. vd malson duplex 5 pces à réno-ver, cuis., séj., 3 pces + ar-cienne boutique, cave, grenier aménager. Prix: 1.050.000 F. Tél: 700-83-89 meths, soir ou week-mil.

### locations meublees demandes

Paris OFFICE INTERNATIONAL rech. pour se direction beauty

500.000 F. 322-61-35. rar. vo us est sate, go ra-face campus univ. Granoble, studio équip. 5 pars. Tignes, contre villa Aix ou Montpellier. Tél.: (85) 55-09-30. 15° arrdt 142 150 2 p. 47 m² + gd 530.000 F. 327-28-80. pavillons

### CHAMP MARS ORIGINAL PETIT 2 p., 6° étg., ASC. 500.000 F. 727-84-24. -PAVILLONS

JUSCU'A 120 KM DE PARIS SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou fictine Centre d'information Centre d'information FNAIM de Paris/lie-de-France LA MAISON DE L'IMEMOBILIER 27 bis; avenue de Villiers, 75017 PARIS. 227-44-44.

## Pte Maillot, gd 2 p., impeces-ble, 6\* ét., soleil, sec. prévu, pel imm. pierre. 750.000 f. fe-cilités de paiement, park. poss. Vistes jeudi, vendr., 14-19 b. 76, av. des Tarnes. 266-19-00. 19° arrdt MORSANG-SUR-ORGE BUTTES-CHAUMONT, potts from, rénové 2 p., s.d.b., cuis., terresse/jurdins, 40 m² chaufage individual prêt conventione. Tél. avant 11 h ou sor 504-02-52.

BURGANIU 301 - URG.

20 km de Paris. Villa 1978, sur
3 nivesuor, construction traditionnelle, près RER. A 6, école,
commerce, quartier résidentiel.

1" nivesu : s/sol. gar. 3 voir.,
buentierle, cave.
2 nivesu : entrée, bur., sél.
double, 2 chibres, s. de bains,
w.-c., cuisine équipée.
3° nivesu : 3 chibres, s. de
pariss, w.-c., nombreux placards. Seint-Servan/Saint-Melo (35) direct particular, vend appt dupler, 105 m², s de sélour + grand belcon, 4 cibres, 2 sales de beins, manifique vue s/mer, imprenable, 5° ét. svec àscenseur + garage. 900 000 F. Tél. (98) 81-77-89 ou (42) 07-11-85 (le soir).

## Libre gd 2 p. cft, imm. blen en-tretenu, 18° arrot. 55.000 + 2.250 F couple 75-77 ans. Cruz, 8, r. La Boátis. 268-19-00. Dans un imm. 1982 stand. près pl. d'Italie gd 2 p. 53 m² + balcon, park. 38.000 + 3.000 F occupé. Crus-8, r. Le Boide. 286-19-00.

Immobilier d'entreprise

## et commercial

### bureaux bureaux

Locations ". SIEGE SOCIAL

CONSTITUTION STÉS ASPAC 293-60-50 +

### fonds de commerce

Ventes

**YENDEZ ACHETEZ** Commerces, propriétés. Entre particuliers. IFIC

Partout on France. Appel gratult. 16 (05) 30-15-15.

### boutiques Ventes YENDRE OU LOUER

BOUTTQUES-LOCA

TELEPHONE APPEL

**260-18-95.** 

VOTRE SEGE SOCIAL

Constitutions de sociétés e lous services. 355-17-50

VOTRE ANTENNE A PARIS Bureau ou domiciliation. TEME BURO (1) 246-00-55.

PREND LES MESSAG POUR VOUS

PLACE VOSGES Excell, piscement murs bout. 1-bres. 660.000 F. 274-59-58.

C.W.L - 338-16-50

### Naissances

- M. et M= Guy POZZOBON out la joie d'annoncer la missance de leur

le 20 mai 1985. Seint-Paul-Ids-Dax (40).

<u>Fiançailles</u> On nous prie d'anno cailles, le 2 juin 1985, de

Mª Françoise GAY et M. Emmanuel KISS.

Centre Bretsgne, 10 km de Certabl, pevilion 3 pièces prin-cipales, w.-c., téléphone, ter-rain 1.100 m², 130,000 f-comptant, plus crédit gratuit 1.500 f-par mole. 1.500 f-par mole. 16.1 787-24-81 après 18 heures. 82170 Grisolles 65, avenue du 24-Avril-1915, 13012 Maracille.

Décès - Cuts, Noyon, Mulhouse, Paris.

Ses amis, La famille Seckel, out la tristeure d'annoncer le décite de Jenne BAURENS

« Totate » le 19 mai 1985, à l'âge quatre-vinst

- M= Pierre Claisse - M= Frent Clause,
M= Simone Claisse,
M. Patrick Brot,
Jean-Denis et Laurent Brot,
M. et M= Jean Claisse,

M. Marcelle Darré, . M. et M. Michel Lasnon-M. et M= André Lasnon-Du t leurs enfants, La famille Anclair,

M= Claire Orange, ont la douleur de faire part du décès de M. Pierre CLAISSE,

### survega le 29 mai 1985 à Paris,

de Montrouge (Hauts-de-Seine) le samedi 1" juin, à 9 houres. Réunion à la porte principale.

- M<sup>2</sup> Geneviève Bollàme, M. et M<sup>2</sup> Michel Ambault, Oliviz et Isabelle, ont la douleur de faire part de décès de leur mère et grand-mè

### M Denies KRON.

survenu le 25 mai 1985. L'inhumation a eu lieu dans le caves milial, au cimetière du Montparnass le 25 mai 1985.

Cet avis tient lieu de faire-part.

a la douleur de faire part du décès de SOR DIRECTO.

> M. Jules ROUJON sénateur de la Lozère.

survenu le 26 mai 1985 à l'âge de ainq ant

Les obsèques out en lieu à Marvejok mardi 28 mai à 10 heures. (Le Monde du 30 mai.)

 Le professeur Robert de Vernejoul membre de l'Institut, Le capitaine de vaisse M= Michel de Vernejoul,

M= Jacques Lory,
Le professeur et M= Pierre de Vernejoul (de Paris),
Ses enfants, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants, Ses parents et alliés

ade douleur de faire part du

### M= de VERNEJOUL, ée Madeleine Hetz (de Phaisbourg),

enlovée à leur affection le 27 mai 1985, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques religieuse faracille le 30 mai 1985. Cet avis tient lieu de faire-part.

96, rue Sylvabelle, 13006 Marseille.

### -MAGIE-IMAGE: 8 PENTRES LATINO-AMERICANIS Du 9 mai au 8 iuin

CENTER CULTURE, DV MEXICUE 28, boulevard Raspail - 75007 Paris

## **CURE THERMALE 1985**

Elle sera plus agréable et plus efficace si elle est doublée d'une cure de détente et de soleil. De l'OCEAN à la MEDITERRANEE, choisissez les stations de détents de la CHAINE THERMALE DU SOLEIL, Leader

du Thermalisme Français:

Documentation gratuite n° 525 (hébergement et cures) à la CHAME Tremalisme,

32 av. de l'Opéra 75002 PARIS. Tél.

(1) 742.67,91.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

- rans - Sécé.
M= Marylène Etcheverry,
Ses cufants, la famille,
très touchés par l'affection et les marques de sympathic roçses lors du décès
du

### rénéral d'armée (c.r.) Jean-Paul ETCHEVERRY,

ercient tous ceux qui ent pris part à

### <u>Anniversaires</u>

Françoise CASTEL.

- Ceux qui cet comme et aimé

décédée il y a un au, le 30 mai, vivent son absence. Efforçous-nous de donner se et beauté à la mort-effacement.

- Il ya cinc ans.

### Pierre PARISELLE

pous quittait... Une pensée est deman dée à tous coux qui l'ont comu et aimé. Communications diverses

Le lycée (ex-collège) Jacques-Amyot de Melun, célèbre le centenaire de sa fondation. Les cérémonies com-menceront le dimanche 2 juin à Il heures, su lycée, sous la présidence de M. Jean Morin, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, ancien élève, et seront suivies d'un buffet cam-pagnard et de diverses manifestations.

### Soutenances de thèses

DOCTORAT D'ÉTAT

 Université Paris-IV, mercredi
5 juin, à 14 heures, salle Louis-Lard,
M. Michel Prigent: « Politique et tragédie dans l'œuvre de Pierre Corneille ». - Université Paris-I, jeudi 6 juin, à 14 h 30, salle Louis-Liard, M. Marcel Vigreux : «Paysans et notables du Mor-van au dix-neuvième siècle (jusqu'en 1914) >.

 Université de Dijon, jendi 6 juin, à
 14 h 30, salle du Conseil de la faculté de lettres, M. Jacques Colette : « Le lau-gage et l'immédiat ».

- Université Paris-IV, jeudi 6 juin, à 14 h 30, salle des Actes, M. François Richard : «L'anarchisme de droite en

∠實際で

11.7

(\* J

± 69

raine ». - Université Paris-IV, vendredi 7 juin, à 14 houres, selle Louis-Liard, M. Jean-Claude Lieber : « Réalisme et M. Jean-Clande Lieber: « Kealsine et fiction dans l'œuvre de Robert Pinget ».

— Université Paris-I, samedi 8 juin, à 9 h 30, salle 319, Institut d'art.

M. Pierre Lombard: « L'Arabie orien-

tale à l'âge du fer ». une a rage on le 2.

Université Paris-I, samedi 8 jein, à
14 h 30, amphithéâtre Turgot,
M. Michel Covin: «Hypnologica, élé-ments pour une esthétique du sommeil,
art, médecine, religion».

GALERIE LOUISE LEIRIS ... 47, rue de Moncest, 75008 PARS Tél.: 563-28-85 et 563-87-14

# F. LÉGER

55 œuvres

1913-1953 24 avril - 1er juin Tous les jours sauf dimanches et landis

### (Publicité) -

**UNICEF** Si vous avez, dans l'immédiat après guerre (1947-1950), bénéficié de l'aide fournie par l'UNICEF (ou FISE-UNICET) aux entents d'Europe, ou s vous avez, d'une manière ou d'une autre, participé à cette action de soli-danté, faites-vous connaître au

### COMPTÉ FRANÇAIS POUR L'IMPLET SERVICE DE L'INFORMATION

35, rue Félicien-David, 75016 Paris Tál.: 524-60-00

Vos témoignages ou vos doc personnels (photos notamment) enri-chiront une étude actuellement menée per l'UNICEF sur cette période.

# drouot drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot, 75009 Paris Téléphone : 246-17-11 - Télex : Drouot 642250

. Informations tiliphoniques permanentes : 770-17-17 Compagnie des commissaires-priseurs de Paris etitions survent Bon la veille des ventes, de 11 à 18 heures sanf indications particulières. « expo le matin de la vente

LUNDI 3 JUIN

S. 5/6. - 13 h et 19 h VERRES ANTIQUES ET DE L'ISLAM, M'LOUDMER.

S. 3. - Dentelles, costumes, poupées, Mª ADER, PICARD, TAJAN, Mª Daniel, expert.

S. 11. - Thix anciens et modernes, bons meubles, Me RIBEYRE. Argie, Trains bing, bean linge, bon mobilier, M-LANGLADE.

### S. 15. - Tolx mod., mbles, obj. M ROBERT. S. 16. - Bib., bx mbles, M BOSCHER.

### **MARDI 4 JUIN**

S. 4. — Très bx fusils de chas, bjx et argie, Mª OGER, DUMONT.
S. 5/6. — 13 h et 19 h VERRES ANTIQUES ET DE L'ISLAM, M-LOUDMER.

S. 10. – Tbix, obj., d'art, mobilier, tapisserie, Mª GROS, DELETTREZ.

**MERCREDI 5 JUIN** Bibliot. Deimas, fiv. illustrés modernes, Me COUTURIER, NICOLAY, MM. Guerin, Courvoisier, experts.

3. - Bjx, argie, M= BONDU. S. 5 — 11 h et 14 h 30, Art d'Orient, srch. et art m Me LOUDMER.

S. 7. - Horlogerie de collection, Mª CHAYETTE, M. Sabrier, expert. 8. - Obj. d'art d'Ext.-Orient, Me RENAUD.

S. 14. - Bean mob. tapis d'Orient, Me DELORME.

S. 15. - Très bel. Vtc mbka et obj. d'art. M= JOZON, RABOURDIN, CHOPPIN DE JANVRY. S. 16. - Estampes anc. et modernes, Ma ADER, PiCARD, TAJAN. Ma ROUSSEAU, exp.

**VENDREDI7 JUIN** Falence et porcelaine françaises, étrangères, 18-, 19-, M=COUTURIER, NICOLAY, M. Lefebvre, expert.

2. - Tableaux anciens et modernes, bons meubles, M. RIBEYRE. Bjr., argie, obj. de vit. dont un peigne écail et or, trav. Lalique. M. ROGBON. S. S. - Vtc d'atelier Agethe Vaito. M- MILLON, JUTHEAU.

M. Camart, exp.
S. 9. - Thix, bib. mob. M. BOISGIRARD.

S. 12. - France and semi-mod, bon lot. M- LENORMAND, DAYEN. S. 14. - Thix, bib, ceram., obj. mob. Mbles anc. et de style,

Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET. Collection de Vitraux anciens provenant d'un châtean des environs de Paris, Me ADER, PICARD, TAJAN,

### ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 261-80-07. AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75009), 770-67-68.

BOESGIRARD, 2, rue de provence (75009), 770-81-36.

J. Phi. et D. BONDU, 17, rue Drouot (75009), 770-36-16.

BOSCHER, 3, rue d'Amboise (75002), 260-87-87.

CHAYETTE, 12, rue Rossini (75009), 770-38-89. CHAYETTE, 12, the ROSSIN (1348), 17030-09.
COUTURIER, NICOEAY, 51, rue de Bellechause (75007), 555-85-44.
DELORME, 14, avenue de Méssine (75008), 562-31-19.
GROS, DELETTREZ, 22, rue Dronot (75009), 770-83-04.
JOZON, RABOURDIN, CHOPPIN de JANVRY, 4; rue Rossin (75009),

JOZON, RABOURDIN, CHOPPIN de JANVRY, 4, rue Rossini (7500 770-34-91.

LANGLADE, 12, rue Descombes (75017), 227-00-91.

LENGEMAND, DAYEN, 12, rue Hippolyte-Lebas (75009), 281-50-91.

LOUDMER, 18, rue de Provence (75009), 523-15-25.

MILLON, JUTHEAU, 14, rue Droust (75009), 246-44.

OGER, DUMONT, 22, rue Droust (75009), 246-96-95.

RENAUD, 6, rue Grango-Batelière (75009), 770-48-95.

RIBEYRE, 5, rue de Provence (75009), 770-87-05.

ROBERT, 5, avanue d'Eylau (75016), 727-95-34.

ROGEON, 16, rue Milton (75009), 878-81-06.

2.3

A House of the same of the

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

The year and the same

THE PERSON NAMED IN COLUMN

Water Commencer 
The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Aller of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec Marie Rose of the Control of the Control

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second of the second

The Approximation of the second

**美国国家**第2.37 8002

The Trape - Albert

THE WAY

Director of Man

THE MANAGEMENT OF STREET

**新疆 "得**多一点为代"的"新"数 类似的是

the contract of the contract of

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

A STATE OF THE PARTY NAMED IN

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

47634 ----A TOTAL SERVICE SERVICE · 通過學學與基礎的 1. 开 

# économie

### — REPÈRES –

### Dollar: net repli à 9,38 F

Sur des marchés des changes vraiment très calmes, le dollar s'est inscrit en net repli jeudi 31 mai, revenant de 3,11 DM à 3,0750 DM et de 9,47 F à 9,38 F. On a pu attribuer ce repli à l'annonce d'un fléchissement de 2,5 % de la productivité de travail aux Etats-Unis pendant le premier trimestre 1985, Mais la poursuite de la baisse du taux outre-Atlantique a également joué. A Paris, la Banque de France a continué à soutenir le deutschemark,

### Chômage: baisse dans la CEE, sauf en Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne est le seul pays de la Communauté européenne où le chomage ait augmenté en avril 1985 (en doranées brutes), selon les chiffres publiés par Eurostat à Bruxalles. Dans les autres pays (sauf la Grèce, où les statistiques sont jugées peu sûres), le chômage a baissé. Après cette baisse pour le troisième mois consécutif, on compta 12,6 millions de chômeurs dans les neuf pays (contre 13 millions en mars, mais 12,2 millions en avril 1984). C'est en RFA, où le taux de chômage est relativement faible (8,5 % de la population active), et au Danemark (9,7 %), que la baisse a été la plus forte (6,9 % et 6,1 % respectivement). Le taux de chômage en Grande-Bretagne (12,4 %) est plus élevé que la moyenne des neuf pays (11,2 %). Mais il est encore plus élevé en Irlande (17,6 %), en Belgique (13,2 %), aux Pays-Bas (12,8 %). Selon un sondage Louis Harris, réalisé du 10 au 15 avril auprès de mille trente-quatre personnes pour l'Institut Atlantique et le Figaro, en France, le chômage est la plus grande préoccupation signalée par 80 % des personnes interrogées, loin devant la guerre (36 %), les inégalités sociales (30 %), l'ordre et la sécurité publique (29 %), les armes nucléaires et l'inflation (28 % également).

### **Distribution:** Casino prend le contrôle de CEDIS

« CEDIS et Casino ont décidé un rapprochement de leurs activités géographiquement complémentaires », a-t-on appris, le 29 mai, par un communiqué commun des deux groupes de commerce succursaliste. Le texte précise un peu plus loin : « La société Casino a conclu un accord avec un groupe d'actionnaires détenant le contrôle du capital de CEDIS, au terme duquel elle acquiert la majorité des actions de la société. Le groupe vendeur réinvestira une part importante du règlement des actions CEDIS dans l'acquisition d'actions Casino et détiendra, à l'issue de l'opération, près de 10 % des actions ordinaires Casino. » L'entité juridique et boursière de CEDIS restera inchangée, et le titre continuera à être coté à la Bourse de Paris au marché à règlement mensuel. L'affiliation de CEDIS à la centrale PARIDOC ne sera pas remise en cause. Implantée en Franche-Comté, Bourgogne, Champagne-Ardenne et dans le sud de l'Alsace, CEDIS a rés 1984, un chiffre d'affaires de 9 milliards de francs et possède seize hypermarchés (Mammouth), cent cinquante supermarchés (à l'enseigne SUMA), sept cents petites succursales et dix-sept centres de bricolage. Casino (23,5 milliards de chiffre d'affaires) est surtout installé dans la moitié sud de la France et dans la région parisienne, avec vingt-deux hypermarchés, Géant Casino, quatre-vingt-un supermarchés, deux mille magasins de proximité. [L'appartenance de CEDIS, via PARIDOC, à la super-centrale d'actat SERFAAL, taudis que Casino est adhérent de la super-centrale ARCI, pose cependant un problème qui ne pourra rester sans solution.]

### Engrais: Norsk Hydro reprend les activités de Veba

La croissance du groupe norvégien Norsk Hydro dans l'industrie des engrais se poursuit. Récemment acquéreur de la COFAZ, deuxième producteur français, contrôlé par Total (le Monde du 15 mai), il vient de signer un accord avec la firme Veba, numéro quatre de la chimie allemande, en vue de lui reprendre toutes les activités exercées dans cette branche. Sont également concernés les produits azotés et les aliments pour animaux. L'ensemble de ces activités ont dégagé, en 1984, un chiffre d'affaires de 630 millions de deutschemarks environ (1,93 milliard de francs), dont 560 millions de deutschemarks (1,7 milliard de francs) dans les seuls engrais. Par cet accord, Norsk Hydro assied définitivement sa suprématie sur le marché des engrais européens avec un chiffre d'affaires supérieur à 24 milliards de francs.

### Nucléaire : réouverture prochaine de la centrale de Three-Mile-Island

La commission de contrôle nucléaire des Etats-Unis s'est prononcée, mercredi 29 mai, après cent cinquante jours d'audiences, en faveur de la réouverture de la centrale nucléaire de Three-Mile-Island, en Pennsylvanie, fermée depuis six ans, après le grave accident survenu le 28 mars 1979. Cette décision attendue (le Monde du 8 février 1984) va permettre, dans les jours prochains, la mise en fonctionnement de l'un des deux réacteurs de la centrale, qui n'avait pas été endommagé lors de l'accident.

### Pétrole : M. Yamani favorable à une baisse des prix des bruts lourds

Le ministre saoudien du pétrole. Cheikh Zaki Yamani, a estimé, dans une interview au journal Al Charq Al Awset, que « le temps est venu de réduire les prix du pétrole lourd », mais qu'il n'est pas nécessaire de revoir les prix officiels des bruts légers. « Cela itera une nouvelle discussion entre les membres de l'OPEP », a-t-il ajouté. En janvier dernier, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole avait décidé de relever les prix officiels des qualités dites « lourdes » — dont sont extreits, après raffinage, plus de fuel lourd et moins d'essence que dans les qualités dites « légères » — et d'abaisser les tarifs des bruts légers, afin de tenir compte de la situation qui prévalait sur le marché. Depuis lors, cet état de choses s'est renversé, du fait notamment de la reprise du travail des mineurs britanniques, et les prix des bruts lourds sur le marché au jour le jour sont inférieurs de plus de 1 dollar aux tarifs

### APPRENEZ L'ANGLAIS

- programme de formation
- préparation aux examens universitaires
- cours spéciaux, vacances de Noël à Londres MAYFAIR INSTITUTE, 34 bis, rue Vignon 75008. Tél. 265-16-75

## LT.C.

Institut des techniques commerciales tablissement privé d'enseignemen technique et technique supérieure, entorisé et contrôlé par le Ministèr de l'éducation nationale RECHERCHE

mplois dans les domaines de comptabilité, comptabilité informatisée, pour ses meilleurs élèves. 7, rue du Cardinal-Mercier, 75009 Paris. phone : 281-38-49.

dans le cadre de la formation permanente : apprenez l'anglais en angleterre ou aux états-unis Fallemand en Allemagne contactez voyage-formation 35, bd des capucines 75002 Paris ou M. Marchi su (1) 251-53-35

voyage formation

### SOCIAL

### La vocation de la mutualité, c'est d'innover dans la protection sociale déclare M. René Teulade

Après la réforme du code de la mutualité, qui permet aux mutuelles de faire de la prévoyance collective et facilite le développement d'œuvres sociales, dans quel sens doit aller aujourd'hui l'action des sociétés mutualistes?

La tâche spécifique des mutuelles, c'est l'innovation. Pas seu-lement de compléter les remboursements de l'assurance-maladie, mais d'être à l'écoute des nouveaux besoms, et d'essayer d'y répondre, dans tous les domaines, très divers, où elles interviennent. Par exemple pour la jeunesse, nous soutenons des expériences d'insertion des es en difficulté ou sans formation. Pour les personnes âgées, plu-sieurs unions départementales ont créé des services de petit dépan-nage. Pour les loisirs, nous essayons, dans un de nos centres de vacances, de faire cohabiter jeunes, personnes âgées et handicapés...

 Dans le domaine de la santé. où l'objectivité à atteindre n'est pas seulement l'absence de mala-die, mais la recherche de l'équilibre, les champs privilégiés d'intervention de la mutualité doivent être la prévention, en soutenant des expériences nouvelles de distribution de soins, et l'éducation sanitaire, pour modifier les comporte-ments des consommateurs comme ceux des prescripteurs : il n'y a pas de solution strictement économique aux problèmes de la santé.

» D'autre part, nous souhaitons jouer davantage un rôle de prestataire de services pour les collectivités locales. Jusqu'à ces dernières années, nous avons trop investi dans le béton. Nous devons laisser aux collectivités le coût des infra structures, mais nous avons, compte tenu de notre expérience, vocation à gérer des œuvres sani-taires et sociales pour leur compte. La réforme du code de la mutualité nous le facilite en nous permettant de donner une formation appropriée aux responsables mutualistes.

– En mettant sin à la double appartenance entre la FNMF (Fédération nationale de la mutualité française) et la Fédération nationale des mutuelles de travailleurs, ne vous privez-vous pas de la présence de certaines mutuelles dynamiques ?

- La FNMF représente 92 % mouvement mutualiste, et en matière d'innovation nous avons été plus souvent suivis que précédés. Même si le résultat n'est pas définitif, plus de la moitié des mu-tuelles qui avaient la double appartenance ont choisi de rester nous. Nous sommes prets, d'ailleurs, à collaborer avec toutes les sociétés mutualistes, si elles partagent notre idéal et nos principes dans le domaine de la santé.

- Vous êtes très critique à l'égard du projet actuel de convention médicale. Pourquoi?

- La convention de 1980 ne nous donnait pas satisfaction. Or le projet actuel – qui est plutôt un pré-projet – est encore en retrait. n'est pas normal que certains médecins conventionnés puissent li-brement fixer leurs honoraires avec comme seule référence - le tact et la mesure ». Si on peut accepter compte tenu du passé - des dépassements d'honoraires, nous souhai-tons qu'ils soient codifiés - à dé-

faut d'être remboursés compte tenu de la situation financière de l'assurance-maladie. Nous souhaitons qu'ils n'aillent pas au-delà de, disons, 20 % du tarif conventionnel. Les professions de santé ne sont pas en dehors de la crise. Elles ne peuvent échapper à certaines contraintes en matière de re-

 Mais nous devons examiner avec elles les effets de l'évolution économique. Nous pensons que nous irons demain vers des réseaux de soins coordonnés où intervien-dront les représentants des usagers que nous sommes et les dissérentes professions de santé et que nous avons intérêt à rechercher un certain consensus.

- Pensez-vous qu'en temps de crise on puisse maintenir telle quelle la protection so-ciale? Ne faut-il pas sacrifier certains avantages pour conserver l'essentiel?

- Nous sommes hostiles à la politique de « rustines » pratiquée par le gouvernement, qui consiste à transférer sur le budget des ménages par petites doses – le forfait hospitalier, la diminution du remboursement de certains médicales ments, etc. - ce qui relève de la solidarité nationale.

 Mais nous sommes confrontés à des problèmes difficiles. Dans le domaine de la santé par exemple, les Français sont attachés à un système de libre choix du médecin et de liberté de prescription pour celui-ci. Mais ils sont aussi atta-chés aux prestations socialisées qui garantissent l'accès de tous aux soins. Si nous ne trouvons pas un équilibre, nous mettrons en cause ou le système libéral, ou les presta-tions socialisées.

» Plus généralement, il faut choisir entre une protection sociale plus individualisée par le biais de 'assurance - mais avec pour corollaire un système d'assistance pour tous ceux qui n'y auront pas accès et un système fonde sur la solidarité, auguel nous adhérons. Le problème doit être posé, mais cela exige une clarification sur la question des prélèvements obliga-toires. Les Français dans leur grande majorité — et notamment les jeunes - ne veulent pas que les prélèvements obligatoires augmentent et en même temps ils souhai-

tent un haut niveau de protection... . Les enquêtes que nous avons fait réaliser à l'occasion de notre congrès révèlent ce paradoxe. D'un côté. des «générations sans mé-moire», qui considèrent la protec-tion sociale comme un bien collectif auguel on peut accèder librement, mais envers lequel on n'a pas d'obligation. De l'autre, des systèmes de protection sociale conçus à une époque où l'on ne pouvait pas prévoir l'effort néces-saire pour répondre aux besoins nouveaux qui apparaissent au-

» En effet, l'ampleur et la rapidité des transformations auxquelles nous sommes confrontés font apparaître un nouveau risque, à côté de la maladie, de la famille, de la vieillesse : le « risque mutation ». Pour s'adapter, les individus ont besoin d'une certaine sécurité. Il faut donc leur assurer la protection sociale la plus élevée possible. Celle-ci n'est pas seulement un amortisseur de crise, mais un véri-

Propos recueillis par GUY HERZLICH.

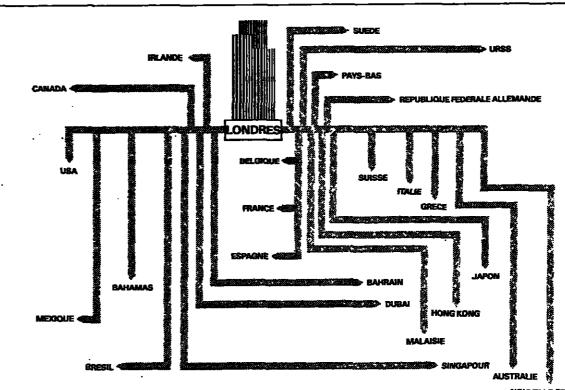

# NatWest: une Banque Internationale de premier ordre

"La Force et la stabilité du Groupe National Westminster Bank sont considérables à tous égards."

Lord Boardman, Président National Westminster Bank Group

- En 1984 la National Westminster Bank a réalisé un bénéfice record et renforce sa position en tant que Groupe de premier plan dans le domaine des Services Financiers Internationaux, sa Division Bancaire Internationale continuant d'accroître sa réputation d'important distributeur de financements aux plus grands Groupes commerçiaux du monde.
- L'importance des engagements de la Banque dans les Marchés Financiers Internationaux est illustrée par le volume de ses actifs en Devises étrangères sur les Marchés Londoniens des EuroDevises. Nos actifs en Devises excedent actuellement l'équivalent de 25 Milliards de Livres Sterling, un chiffre significatif de notre position parmi les plus importantes Institutions Financières du monde.
- En avril 1984 nous avons lancé un emprunt subordonné, perpétuel, d'un montant de U.S. \$500 millions, ce qui a été la première émission de ce type jamais réalisée par une Banque. Cet emprunt a été suivi en juillet par une émission à Droits préférentiels qui nous a permis de réunir un montant de £236 millions.
- Nous sommes la première Banque Britannique à être seul Chef de File d'un financement de projet Syndiqué pour la Mer du Nord, opération qui a réuni Ú.S. \$225 Millions pour le

Groupe pétrolier français Total à propos du développement de ses intérêts dans le champ pétrolier de Alwyn North.

- & En tant que membre d'un Groupe de Banques britanniques et françaises, nous avons présenté conjointement, aux Gouvernements Britannique et Français, un rapport sur le financement d'une liaison fixe Transmanche.
- L'ouverture d'une nouvelle succursale de l'International Westminster Bank dans la Principauté de Monaco est prévue dans les 12 mois à venir afin de renforcer le reseau d'Agences et de Bureaux de Marketing existant déjà sur le Continent.

| Postes financiers marquants 1984          |        |               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| •                                         | £m     | F.F. Mns      |  |  |  |  |  |
| Capital et Réserves                       | 2,649  | 29,616        |  |  |  |  |  |
| Bénéfice avant impôts                     | 671    | <b>7,5</b> 01 |  |  |  |  |  |
| Total des Actifs Taux au 31 Décembre 1984 | 71,517 | 799,560       |  |  |  |  |  |

Copie de notre Rapport Annuel incluant le compte-rendu de notre President peut être obtenue à l'adresse suivante: The Secretary's Office, National Westminster Bank PLC 41 Lothbury, London EC2P 2BP, ENGLAND ou bien aupres de notre filiale, comme suit Ron H. Williams, Chief Manager for France International Westmunster Bank PLC, 18 Place Vendome, 75001 Paris Succursales à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice

### National Westminster

The Action Bank

AUSTRALIA TELEX 24491 BAHAMAS TELEX NS 20177 BAHRAIN TELEX 8559 BELGIUM TELEX 21208 BRAZIL TELEX 391-2130051 CANADA TELEX 06-22572 FRANCE TELEX 210393 GREECE TELEX 212766 HONG KONG TELEX HX 61672 IRELAND TELEX 25166 HTALY TELEX 320663 JAPAN TELEX 28292 MALAYSIA TELEX 33044 MEXICO TELEX 017 71 786 NETHERLANDS TELEX 50641 NEW ZEALAND TELEX NZ 3903 SINGAPORE TELEX 28491 SPAIN TELEX 46934 SWEDEN & NORWAY TELEX 15050 SWITZERLAND TELEX 312186 U.K. TELEX 885361 U.S.A. TELEX 233563 USSR TELEX 413258 W. GERMANY TELEX 416500

### **AU CONGRÈS DES CADRES DE FO**

### M. Bergeron demande une négociation immédiate sur l'assurance-chômage

Strasbourg. - M. André Berge-ron a demandé l'ouverture immédiate de négociations sur l'assurance-chômage en s'exprimant, le 29 mai, lors du congrès de l'Union des cadres et ingénieurs UCI-FO. Face à la dégradation de la situation financière de l'UNEDIC, dont le déficit pourrait être, selon lui, de ards de francs en décembre, il a estimé que les partenaires sociaux ne devaient pas attendre l'automne, mais négocier « tout de suite » un relèvement de 1 % de la cotisation à l'assurance-chômage, réparti pour moitié entre les entreprises et les salariés. Le secrétaire général de FO, qui redoute également un défi-cit de la Sécurité sociale d'au moins 20 milliards de francs en 1986, a mis en garde le gouvernement à propos des mesures qu'il s'apprête à pren-dre en faveur des chômeurs en l'in de droits : « Il ne saurait s'agir de bricolage. » A la veille de la manifestation des chômeurs, il a annoncé un développement des unions syndicales FO de chômeurs après l'essai tenté en région parisienne.

L'évacuation, par les forces de police, de l'usine SKF d'Ivry-

sur-Seine, le 7 mai, continu de sus-

citer de vives réactions, tant de la

part de la CGT que du PCF. . Le

gouvernement a commis une faute», a déclaré M. André Sain-jon, secrétaire général de la fédéra-

tion de la métallurgie CGT.

« L'intervention des forces de l'ordre n'a jamais été de nature à

résoudre un conflit social. » Dans un communiqué, le bureau confé-déral de la CGT réclame l'ouver-

ture e de vraies négociations - et

dénonce « le nouveau pas dans l'escalade contre les droits des

M. Georges Marchais secrétaire général du PCF demande au pre-

mier ministre de « reprendre les négociations » et de « faire évacuer

Interrogé à l'Assemblée natio-

nale, sur le même sujet, M. Michel Delebarre, ministre du travail, a

souligné que « toutes les possibi-

lités de négociation étalent épui-

De notre envoyé spécial

diquent cent mille adhérents au sein de FO, M. Bergeron s'est inquiété, sans la nommer, des projets de l'opposition: • Je suis effrayé par cette espèce de frénésie de mises en cause. Je sais bien qu'en démocratie, pour être élu, il faut des voix. Seulement, il y a ensuite les lendemains. On a connu cela après 1981. Je souhaite qu'on ne le vive pas à l'envers après 1986. »

Utilisant des formules très imagées, citant Jaurès et Hugo mais aussi Ferrat et Aragon, M. Hubert Pouchet, secrétaire général de l'UCI, a dénoncé la « peste abso-lue » du chômage et l'incapacité des dirigeants politiques de tous bords à y faire face. Pour lui, la \* principale préoccupation > des cadres est la défense de l'emploi. M. Pouchet s'est livré, en outre, à une sévère critique de l'appareil de formation comparé à un « hôpital de campa-gne des accidentés de nos industries

Devant les quatre-vingt-dix congressistes de l'UCI, qui, malgré à une démarche défensive. « C'est ce faible nombre de délégués, reven-L'UCI-FO n'entend pas se limiter

sées -. Rappelant que des mesures

avaient été proposées permettant d'offrir e des solutions à la quasi-

totalité des salariés licenciés ,il a

précisé que « en raison de l'occu-

pation menée par la CGT, ces

solutions n'ont pu être mises en œuvre ». « La défense de l'emploi,

a ajouté le ministre. dépend aussi

de savoir faire des choix indus-

Le bureau exécutif du PS, réuni

mercredi 29 mai, a évoqué l'éva-

cuation par la police de l'usine SKF. Les socialistes n'avaient pas

été prévenus de cette intervention. Plusieurs membres du bareau exé-

cutif ont explicitement désap-

prouvé cette intervention, notamment en raison de son caractère

inopportun et de l'image qu'elle

donne, compte tenu de l'exploita-tion qu'en fait le PCF. Il s'agit de

MM. Pierre Carassus, Jean Natiez,

tous deux membres du CERES de

M. Chevenement, et de M. Pierre

Brana (rocardien).

LA COMPAGNIE MAROCAINE

**DE CREDIT ET DE BANQUE** 

**CMCB** 

A CHANGE DE NOM

**ELLE S'APPELLE MAINTENANT** 

WAFABANK

L'ÉVACUATION DE L'USINE SKF

« Toutes les possibilités de négociation

étaient épuisées », déclare M. Delebarre

l'activité syndicale des cadres, a déclaré M. Pouchet. Un rôle qui dépasse l'unique et frileuse défense des intérêts directs. » Les cadres FO développent ainsi une capacité de itions qui ne se retrouve pas toujours dans l'ensemble de la stratégie confédérale.

Outre le droit individuel à la recherche et à l'innovation et l'établissement périodique d'un bilan des techniques utilisées par les entre-prises (le Monde du 10 avril). l'UCI s'aventure sur des terrains sur lesquels la confédération reste encore prudemment en retrait. Ainsi, elle propose la création d'une • allocation individuelle spéciale d'existence . financée par l'Etat, qui serait « versée automatiquement à toute personne attestant des conditions lui permettant notam-ment d'accéder à un emploi qui fait défaut ». Elle demande aussi la prise en compte des années d'études dans les cent cinquante trimestres d'affi-liation nécessaires pour une retraite pleine et se déclare prête à étudier la retraite par capitalisation, tout en ajoutant que ce système « ne saurait étre qu'un appoint ».

MICHEL NOBLECOURT.

### L'ÉVACUATION DES LOCAUX DE LA SCOPD MANU-FRANCE EST ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL

(De notre correspondant.)

Saint-Etienne. - Les membres de la SCOPD Manufrance ont été mis en demeure, le 29 mai, par ordonnance de référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, d'évacuer les locaux de leur entre

Ce jugement est intervenu sur la demande de Me Charrière, syndic de la liquidation de biens de la coopérative, qui a fait citer sept responsa-bles syndicaux de la SCOPD. Le personnel occupe depuis le 19 avril les locaux du cours Fauriel et de Duché. Les premiers sont la pro-priété de la SA Manufrance, dont le PDG est Bernard Tapie; le second appartient à la SCOPD.

Me Charrière estime que cette occupation empêche la protection des stocks (notamment les armes) et des archives et compromet tout projet de reprise puisque les lieux ne peuvent être visités. Le tribunal a précisé que les occupants pourraient

### LA CFDT SIGNE A SON TOUR L'ACCORD SUR L'INTÉRIM

Dernière organisation à se proponcer, la CFDT a accepté, le mercredi 29 mai, de signer l'accord sur le travail temporaire, qui avait été négo-cié, le 13 mai, entre les confédérations syndicales et les syndicats professionnels, le PROMATT et l'UNETT (le Monde du 15 mai).

Dès l'issue des discussions, la CGC et Force ouvrière avaient paraphé le texte, la CGT étant, pour sa part, sermement opposée à la signa-ture. La CFTC, qui s'était accordée un délai de réflexion, annonçait sa signature, le 17 mai. La CFDT, rendue prudente par le précédent échec sur la flexibilité, décidait de s'en remettre à son bureau national. Elle vient donc d'arrêter sa position, estimant que « les ajustements proposés = (...) « ne remettent pas en cause le sens de l'ordonnance de 1982 », dont les professionnels de l'intérim reconnaissent le caractère contractuel dans un préambule et qu'ils s'engagent à compléter par une convention collective.

## **AFFAIRES**

### **3 MILLIARDS DE FRANCS** DE BÉNÉFICES POUR FIAT **EN 1984**

Le groupe Fiat affiche, pour l'année 1984, des résultats particulièrement florissants, avec des bénéfices nets consolidés de 627 milliards de lires (3 milliards de francs), au lieu de 253 milliards de lires (1,2 milliard de francs en 1983), soit une augmentation de 148 %.

Fiat Auto et ses filiales ont produit 1,4 million d'automobiles (+ 2,8 %), ce qui lui a permis de faire passer sa part du marché européen de 12,7 % à 13,4 %. Le bénéfice de la société Fiat Auto SPA a triplé, pour atteindre 235 milliards de lires (1,1 milliard de francs). La filiale Iveco reste déficitaire de 215 milliards de lires (1 milliard de francs), en raison de la guerre des tarifs qui fait rage sur le marché des véhicules indus-triels. Iveco a vendu 90 322 véhi-cules (- 5,9 %). La division des tracteurs agricoles a résisté dans un contexte très compétitif avec 55 478 tracteurs vendus et un bénéfice de 16 milliards de lires (76 millions de francs).

M. Cesare Romiti, administrareur délégué du groupe Fiar, s'est félicité de ces résultats, qui ont permis une réduction de 20 % de l'endettement et 2 100 milliards de lires d'investissements (10 mil-liards de francs). M. Romiti a éga-lement fait le point sur les négociations en cours avec la division européenne de Ford en vue d'un accord de coopération. « Nous avons dépassé le stade des études de faisabilité, a-t-il déclaré. Nous nous trouvons maintenant dans les négociations proprement dites. Une conclusion n'est pas imminente. »

conseil d'administration de la compagnie aérienne américaine TWA a mis en vente, le 28 mai, le capital de celle-ci. Il soumettra à l'approbation des actionnaires la meilleure offre d'achat reçue dans les soixante jours. Cette mise aux enchères est une parade destinée à contrer la tentative de prise de contrôle de TWA par le groupe financier de M. Carl Icahn qui a déjà acquis 24 % des actions de la compagnie.

### L'ATTÉNUATION DES DIFFÉRENDS INDUSTRIE-COMMERCE

### Un nouvel accord de bonne conduite est signé

C'est à l'unanimité que les dix-huit membres (neuf industriels, neul distributeurs) du groupe de travail « industrie commerce » du CNPF ont signé l'accord (le Monde du 30 mai) qui doit réduire les tensions régnant depuis plus d'un an entre les uns et les autres. Ces tensions sont nées depuis que les grands » du commerce se sont regroupés en supercentrales, comparant leurs contrats et exigeant de leurs fournisseurs les mêmes conditions de vente pour tous : celles faites au plus favorisé d'entre eux.

L'accord, signé sous l'égide du CNPF, est le quatrième du genre. Moins complexe que les trois autres, il énonce clairement, en six points, ce qui sera permiset défendu. Les retards de paiement, les retards de livraison, c'est fini. C'est à l'industriel qu'il appartient de reconnaître on non les supercentrales, en fonc-tion des services rendus. Le fait, pour un distributeur, de refuser de mettre en rayon un article (le déréférencement) ne doit pas être lié à des demandes abusives et discriminatoires. En ce qui concerne la vente à perte (qui est interdite par la loi), les choses sont aussi plus claires. C'est le prix de facture, assorti de ses ristournes normales, mais sans prendre en compte les accords de coopération commerciale; surtout, les péréquations entre produits sont interdites, afin de ne pas abaisser artificiellement le prix de certains

En cas de violation de cette règle, le litige sera porté devant la cham-bre arbitrale du CNPF, ou devant la commission de la concurrence, ou devant les tribunaux, et les livraisons seront suspendues « en fonction du constat fait par l'instance choisie ». Enfin, les accords de coopération commerciale entre deux entreprises doivent correspondre à des services réels, rémunérés de façon restreinte.

Ainsi devrait pouvoir être évitée la poursuite de la partie de bras de fer perpétuelle entre industriels et distributeurs.

Quelques remarques s'imposent cependant. Tout d'abord, les mem-

bres de la commission que préside M. Deloffre, directeur général des Fromageries Bel, ne représentent qu'eux-mêmes. Certes, des demandes vont immédiatement être faites, au sein du CNPF, pour que tous les syndicats professionnels impliqués signent cet accord. Certes, les centres Leclerc, en la personne de M. Michel-Edouard Leclere, ont participé à l'élaboration de ce texte, mais le groupe Intermarché, formé, comme les centres Leclerc, de commerçants indépen-dants, en a été absent. MM. Deloifre et Journait (président d'UNICO) parviendront-ils à convaincre M. Le Roc'h, responsable d'Intermarché, de se joindre à

Les conflits sont indubitablement nés de la baisse de l'activité du commerce. Industriels et commerçants, cependant toujours d'accord pour réclamer la liberté totale des prix, varient dans leur appréciation du rôle des pouvoirs publics dans leurs conflits. Après avoir proclamé que c'était aux pouvoirs publics de faire respecter la loi, ils se sont unanimement scandalisés des « perquisitions » opérées par les agents de la direction de la concurrence et de la consommation le 10 mai dernier, à la recherche de preuves de manquements aux règles de la concurrence. Aujourd'hui, l'ambiance est à l'autodiscipline. Pour que celle-ci fonc-tionne, il faut, bien évidemment, que les industriels ou les commerçants qui s'estiment lésés par les pratiques d'un partenaire ou d'un concurrent n'hésitent pas à saisir la cour arbitrale du CNPF ou la commission de

L'accord signé est bel et bon. On ne pourra juger de son efficacité que si les inévitables manquements sont sanctionnés. C'est à ce prix que le calme reviendra et que, peut-être, les supercentrales disparaîtront, comme M. Gérard Seul, directeur général d'Euromarché et président de la SERFAAL (une des plus importantes de ces supercentrales) l'a laissé entendre

JOSÉE DOYÈRE.

### VICTIME DE LA CRISE DU BATIMENT

### La société Huet et Lanoë va déposer son bilan

De notre correspondant

Tours. - Une vingtaine d'agences sonnel ont appris que la direction endans toute la France, principalement visageait un dépôt de bilan. En effet, Duest, douze filiales et un chiffre d'affaires de 1 200 millions de francs : la société anonyme Huet et Lanoë, qui propose un choix de plus de soixante-dix mille articles sélectionnés parmi les fabricants les plus représentatifs du secteur du bâtiment, va déposer son bilan. Quelque sept cent cinquante personnes tra-vaillent pour la société, voire treize cents si l'on inclut les filiales. La semaine dernière, les délégués du per-

Tractations entre General

Motors et Alfa Romeo. - Selon les déclarations d'un dirigeant d'Alfa

Romeo, cité par le Financial Times,

le numéro un mondial de l'automo-bile, l'américain General Motors

pourrait prendre une participation

dans le capital d'Alfa Romeo. Ce qui

impliquerait une privatisation, puisqu'Alfa appartient à l'IRI, hol-ding d'Etat italien. Jusqu'ici, les dis-

cussions menées par Alfa avec des constructeurs étrangers - General

Motors et Ford notamment - ne por-

taient officiellement que sur une

coopération technique (production conjointe d'un nouveau modèle). Les

dirigeants de l'IRI avaient d'ailleurs

récemment nié qu'Alfa Romeo

puisse être vendu.

dans le région parisienne, le Centre après celui de 1983, l'exercice 1984 est déficitaire. Trop pour que soit l'économie et des finances. Attaché sitentée la même manœuvre que l'an dernier où les banques et les actionnaires avaient apporté des capitanx. Créée en 1854, la société Huet et

Lance, qui a son siège à Tours, est une filiale du holding financier Nord-Est et de la société métallurgique de Normandie, elle-même filiale de Sacilor.

• M. Henri Baquiast a été nommé président de la COFACE. - . M. Henri Baquiast a été nommé en conseil des ministres, le 29 mai, président de la COFACE (Compagnie française d'assurance pour le com-merce extérieur).

Né le 1º juillet 1936 à Mendon, ancien élève de l'ENA, M. Baquiast est administrateur civil au ministère de nancier de l'ambassade de France en Grande-Bretagne de 1967 à 1969, il a ensuite été en poste à la direction du Trésor dont il est devenu directeur adjoint en 1980. Il avait été nommé, en 1982, directeur des relations économiques extérieures. M. Baquiast succède à la tête de la COFACE à M. Francis la tête de la COPACE a m. France. Grangette, devenu président des Char-bonnages de France et M. Philippe Jurgensen l'a remplacé quai Branly].

(Publicité)

### **AVIS D'APPEL D'OFFRES**

Lancé par le directeur général de la société sucrière de la COMOE à Banfora (Burkina Faso), pour la fourniture de 3.039 tonnes d'engrais complexe granulé ou de mélange, pour la campagne 1985-1986.

La participation à l'appel d'offres est ouverte à toutes entreprises à égalité de conditions. Les dossiers peuvent être achetés au prix unitaire de 100

(cent) FF à partir du 15 mai à l'adresse ci-dessous : SOMDIAA - 15, rue Croix-des-Petits-Champs 75021 PARIS Cedex 01 (France) - Tél.: 296-14-34

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus également chez SOMDIAA.

### **Export Development Corporation** (An agent of Her Majesty in right of Canada)



## Société pour l'expansion des exportations

(Mandataire de Sa Majesté du chef du Canada)

## **Eurodollar Treasury Note Programme**

The undersigned is pleased to announce the commencement of this programme, for which it has been selected as joint manager.

Credit Suisse First Boston Limited

**MAY 1985** 

## **Export Development Corporation**

(An agent of Her Majesty in right of Canada)



### Société pour l'expansion des exportations

(Mandataire de Sa Majesté du chef du Canada)

### **Eurodollar Treasury Note Programme**

The undersigned is pleased to announce the commencement of this programme. for which it has been selected as joint manager.

Swiss Bank Corporation International Limited

MAY 1985



the state of the

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

200 miles

and the second of the second of the second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The same of the same

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

Section 1997

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

The second second second

Carlotte Control of the Control of t

-22-

Sand Mary Section 18 - 4

Market Control

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The second second

The state of the state of

CONTRACT CONTRACT

AVI DAFF. DEE

The second second

Andrew States

### **Aux Etats-Unis**

### Accueil réservé pour la réforme fiscale du président Reagan

Washington (AFP). – L'ambi-tieux plan de réforme fiscale pré-senté le 28 mai par le président Reagan a reçu un accueil mitigé. Si le représentant démocrate de l'Illinois, M. Dan Rostenkowski, a globalent approuvé le principe de la réforme, deux représentants influents, pourtant partisans d'une simplification de la fiscalité, se sont montrés réticents devant ce projet. M. Richard A. Gephardt, représen-tant démocrate du Missouri, et M. Jack Kemp, représentant républicain de New-York, ont estimé que tel on tel point de la réforme était inacceptable. Cela laisse supposer que plusieurs chapitres du projet semblent promis à de difficiles dis-

cussions avant le vote du congrès. Les milieux d'affaires sont encore plus réservés, même si la prudence de rigueur : un livre d'explications de 461 pages a été distribué, le 29 mai, par le département du Tré-

sor, précisant les retombées des principales dispositions du plan. Ainsi, cette réforme entraînerait-elle une baisse globale de 5,2 % des impôts payés par les particuliers et une hausse de 23 % des impôts payés par les sociétés, à partir de 1990, lorsque le nouveau système produira tous ses

Les milieux d'affaires reconnais sent généralement que le plan annoncé par le président Reagan est moins radical que sa première version, qui comportait notamment une suppression des privilèges fiscaux des compagnies pétrolières (disposi-tion qui a disparu du nonveau plan). Mais il leur faudra analyser secteur par secteur les effets des suppressions d'exemptions et déductions diverses. La déduction spéciale pour crédits donteux dont profitzient les institutions financières et qui est désormais supprimée inquiète

notamment les milieux financiers.

### CONJONCTURE

### **Nouvelle simplification** des formules de prêts bonifiés

Le ministre de l'économie et des finances poursuit sa politique de simplification des procédures de prêts bonifiés en supprimant les prêts participatifs simplifiés (sauf pour le bâtiment) et les prêts spé-

ciaux de refinancement. A l'automne 1984, la rue de Rivoli avait supprimé les prêts aidés aux entreprises et les prêts bancaires bonisses, tout en abolissant la bonisication de 1 % accordée aux prêts

aux conditions du marché (PCM). Au 30 juin prochain, dans le secteur industriel, les seuls crédits boni-

fiés qui subsisteront seront les prêts spéciaux à l'investissement (PSI) au taux privilégié de 9,25 % avec une enveloppe globale de 18 milliards de francs.

L'objectif recherché est la réduction des procédures (six l'an dernier) et celle des critères d'attribution, ramenés à deux : priorité à l'exportation et effort d'investissement global. Il faut y ajouter un effort d'économies budgétaires. En 1985, les bonifications pour l'indus-trie coûteraient de 5 à 6 milliards de

### FAITS ET CHIFFRES

### ETATS-UNIS

■ 1 Herigh

in the control of

 Net recul de la productivité su premier trimestre. - La producti-vité des entreprises américaines (autres qu'agricoles) a diminué de 2.5 % en rythme annuel au premier trimestre de 1985, a annoncé le 29 mai le département du travail. Cette baisse, la plus forte enregis-trée depuis un peu plus de trois ans, reflète le ralentissement marqué de la croissance économique des États-Unis depuis le début de l'année. -(AFP.)

### GRANDE-BRETAGNE

a Redressement sensible des Redressement sensible des paiements courants en avril. – La balance des paiements courants de la Grande-Bretagne est redevenne excédentaire en avril, soit 123 millions de livres contre un déficit révisé de 555 millions en mars (- 588 millions en avril 1984. Ce redressement est dù principalement à un ralentissement des importations de produits pétroliers à l'issue de la reconstitution des stocks fortement entamés pendant la grève des minueurs. Les exportations n'ont que légèrement augmenté pour se situer à 6 896 millions de livres, alors que les importations diminuaient de 8,3 % pour revenir à 277 millions seulement en avril 7 173 millions, d'où un déficit de The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th mars. L'excédent des échanges
« invisibles » est estimé à 400 invisibles » est estimé à 400 millions pour avril contre 444 millions de livres le mois précédent

<u>RFA</u>

• Epargue : + 6 % en 1984. -Pour la première fois depuis 1982, les Allemands de l'Ouest ont épar-

gné plus en 1984 que l'année précédente. Selon la Bundesbank, dans son dernier rapport mensuel publié le 21 mai, l'épargne des particuliers et des ménages a totalisé 146 milliards de DM (445 milliards de francs) l'année dernière, soit 6 % de plus qu'en 1983. Le taux d'épargne a représenté en moyenne 13 % du revenu, au lieu de 12,5 % l'année précédente. En revanche, les crédits à la consommation ont diminué de 20 %, pour revenir à 10 milliards de

DM: la hausse de 3,5 % des revenus enregistrée en 1984 n'a donc pas été utilisée pour augmenter la consommation des ménages, souligne la Bundesbank - (AFP.)

· Sidérurgie allemande : la fusion Kloeckner-Krupp repoussé Les actionnaires du groupe sidérurgique ouest-allemand Kloeckner-Werke, réunis le 29 mai, ont repoussé le projet de fusion de leur société avec l'autre groupe, Krupp-Stahl. Cette fusion des numéros deux et trois de la sidérurgie outre-Rhin, qui avait été approuvée par l'office des cartels, devait conduire à une société commune avec, pour actionnaires, Krupp (à hauteur de 35 %), Kloeckner (35 %), et le groupe autrichien CRA (30 %).

Le refus de Kloeckner s'explique par la décision du gouvernement régional de la Basse-Saxe de ne pas verser les 75 millions de DM (environ 225 millions de francs) prévus pour cette fusion. Le gouvernement chrétien-démocrate (CDU) s'oppose à la fermeture envisagée de l'usine locale de Georgsmarien. Une nouvelle assemblée des actionnaires pourrait être convoquée pour la fin

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                 | COURS DU JOUR    |                                                            | UN MOIS                                                | DERIX PROPE                                                                            | SIX MUIS                                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 | + bes            | + best                                                     | Rep. + ou đếp                                          | Rep. + ou đáp                                                                          | Rep. + ou dep                                                                             |  |  |
| SEAL<br>Scan<br>Yes (106)                       | 6,7867           | 9,3750<br>6,7935<br>3,7262                                 | + 4 + 29                                               | + 365 + 395<br>+ 38 + 74<br>+ 236 + 254                                                | + 949 + 1848<br>+ 85 + 181<br>+ 697 + 746                                                 |  |  |
| DM<br>Florin<br>F.R. (100)<br>F.S.<br>L (1 000) | 3,9465<br>2,7818 | 3,9483<br>2,7633<br>15,1454<br>3,6183<br>4,7783<br>11,9391 | + 60 + 67<br>+ 136 + 178<br>+ 136 + 159<br>- 129 - 187 | + 229 + 246<br>+ 136 + 148<br>+ 271 + 368<br>+ 298 + 319<br>- 259 - 211<br>- 495 - 418 | + 674 + 721<br>+ 431 + 468<br>+ 732 +1 015<br>+ 877 + 939<br>- 719 - 624<br>-1 265 -1 874 |  |  |

### TALLY DES ELIDOMONNAIES

| F.R. (109)<br>F.S.<br>L. (1000)<br>E. | 15,134<br>3,615<br>4,774<br>11,926                          | 0 15,145<br>2 3,618<br>6 4,778                                | 4 + 136<br>3 + 136<br>3 - 129                                      | + 178<br>+ 158<br>- 197<br>- 290 | + 271<br>+ 298<br>- 259<br>- 495                       | + 368<br>+ 319<br>- 211<br>- 410                                      | + 732 +1 015<br>+ 877 + 939<br>- 719 - 624<br>-1 265 -1 874                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TAUX DES EUROMONNAIES                 |                                                             |                                                               |                                                                    |                                  |                                                        |                                                                       |                                                                                     |
| L(1 005)                              | 7 5/8<br>5 7/8<br>7 5/8<br>9<br>30<br>5<br>12 1/2<br>10 1/8 | 7 7/8<br>6 1/8<br>7 7/8<br>10<br>35<br>10<br>12 3/4<br>10 1/4 | 7 5/8<br>5 9/16<br>7<br>8 7/8<br>5 3/2<br>12 3/4<br>12 11/16<br>10 | 12 3/4                           | 6 15/16<br>8 15/16<br>5 1/16<br>12 5/8<br>12 5/8<br>10 | 5 11/16<br>7 1/16<br>9 1/16<br>5 3/16<br>13 1/8 1<br>12 3/4<br>18 1/4 | 5 9/16 511/16<br>6 3/4 7<br>9 1/8 9 1/4<br>5 1/8 5 1/4<br>3 13 3/8<br>2 7/16 12 1/2 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en

### COFFMEG

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est réunie le 28 mai 1985 sous la présidence de M. Jean Weil.

Elle a approuvé les comptes de l'exer-cice 1984, qui font ressortir un bénéfice cace 1984, qui tout ressorur un nemerice net de 109 513 000 F (dont 5,5 millions de plus-values nettes à long terme sur cessions d'actifa), contre 127 924 000 F (dont 25,8 millions de plus-values nettes) en 1983. Le résultat courant, phésé per un graphément d'impôt forobéré par un supplément d'impôt fon-cier de plus d'un franc par action, a néanmoins progressé, permettant à l'As-semblée de fixer le dividende à 17 F par action, contre 16,50 F pour l'exercice

Le paiement en sera effectué le 15 Le paiement en sera effectué le 15 juillet 1985. A cet égard, l'attention des actionnaires qui détiennent encore matériellement leurs titres est de nouveau appelée sur l'obligation qu'ils ont de les déposer chez un intermédiaire financier habilité on au siège de la société, en vue de leur inscription en compte, pour pou voir encaisser le dividende.

Dans son allocution et au cours du dé hat le Président a notamment exposé que COFIMEG poursuivait active le renouvellement de son patrimoine. Deux immeubles neufs comprenant 154 appartements et 1500 mètres carrés de surfaces commerciales viennent d'être mis en location, rue des Ortesux Paris 20° et à côté de la gare de la Part-Dieu à Lyon, Simultanément l'exercice Dicu à Lyon. Simultanoment : 1985 enregistrera deux nouvelles cessions portant sur un total de 1 200 logements situés en Lorraine et en banlieue parisienne. Comme ceux qui avaient été éalisés en 1983, ces arbitrages n'en sance des résultats locatifs, mais contri bueront à conforter la valorisation à terme des actifs de la société.

Par ailleurs, M. Jean Weil, dont le mandat d'administrateur a été renou-velé à l'unanimité par l'Assemblée géné-rale, a été confirmé dans ses fonctions de Président par le Conseil d'adminis

### CEDIS-CASINO

ment implantées :

pour la première, en Franche-Comté urgogne, Champagne et sud de pour la seconde, dans la moitié sud

de la France et région parisienne.

CEDIS et CASTNO ont décidé un rapprochement de leurs activités géo-graphiquement complémentaires. Tant les formes de leurs exploitations

(hypermarchés à l'enseigne Mammouth et supermarchés à l'enseigne Suma chez CEDIS, Géants et supermarchés chez CASTNO et nombreux magasins de proximité chez l'une et chez l'autro), que la politique poursuivie depuis plu-sieurs générations par les deux sociétés vis-à-vis de leur clientèle comme de leur lenrs ac ncité leurs dirigeants à rechercher une association entre les deux affaires. A cet effet, la société CASTNO a

conclu un accord avec un groupe d'ac-tionnaires détenant le contrôle du capital de CEDIS aux termes duquel elle acquiert la majorité des actions de la société. Le groupe vendeur réinvestira une part importante du règlement des actions CEDIS dans l'acquisition d'ac-tions CASINO et détiendra, à l'issue de l'opération, près de 10 % des actions or-dinaires de CASINO.

Les modalités de ce rapprochement ont été exposées au personnel des deux entreprises, comme le veut la loi. L'acquérent mettra en œuvre le règle-

ment applicable aux négociations de bloc de contrôle, les conditions du maintien des cours à 800 francs par action CEDIS ayant fait l'objet d'un avis de la

L'entité juridique et boursière de CEDIS restera inchangée et le titre continuera à être coté à la Bourse de Paris au marché R.M.

L'affiliation de CEDIS à la centrale PARIDOC ne sera pas remise en cause.

### Accor

### ACCOR 1984 : UNE STRATÉGIE OUVERTE SUR LE MONDE

ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES DU 28 MAI 1985

Résultats consolidés 1984

|                                                                    | 1983           | 1984   |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| Volume d'affaires (F. milions)                                     | -<br>8 130     | 9 861  | . 21 2 6 |
| Bénéfice net consolidé après impôt - part du groupe (F. millions), | 0 130          | 3 901  | + 21,3 % |
| (hors éléments exceptionneis)                                      | 92,4           | 142    | + 53,8 % |
| Bénéfice net par action (F), (Hors éléments exceptionnels)         | 13,23          | 15,95  | + 20,6%  |
| Le dividende net fixé à F 4,90 par action (assorti d'an Pour I     | 'avenir : conf | fiance |          |

avoir fiscal de F 2,45) sera mis en paiement à compter du 5 août 1985. Ce dividende, en progression de 16,7 % sur celui payé au titre de 1983, est distribué à un capital augmenté de

27,5 % au cours de l'exercice 1984.

ont constaté que la plupart des objectifs de résultats et de de développement fixés pour 1984 ont été atteints ou dépassés avec notamment :

• La progression quasi générale du taux d'occupation

 L'amélioration de la rentabilité en restauration de collectivités et signature de nouveaux contrats importants.

du Brésil et du Mexique. • L'amélioration substantielle des résultats de Courte

A signaler également en 1984 ou début 1985 :

La prise de participation majoritaire dans la Compa-

gnie Internationale de Restauration (C.LR.). La création de nouvelles activités de ticket restaurant

en Suède, an Portugal et en Grande-Bretagne. L'ouverture du Novotel New-York sur Broadway, et la mise en chantier du Novotel Toronto, qui après Solitel voit le démarrage de l'enseigne Novotel en Amérique

• Le renforcement d'Accor en restauration publique avec Pizza del Arte, l'Arche et Freetime en France, Churrasco en Allemanne et Seafood Broiler aux Etats-Unis, mais aussi renforcement des activités de traiteur avec une prise de participation importante dans la société prestigieuse présidée par Gaston Lenôtre.

• La création de 2 nouveaux produits hôteliers Formule 1 et Retraitel et une nouvelle avancée sur le marché du tourisme avec Africatours.

Les chiffres significatifs sont les snivants :

1984 : Une bonne année conforme aux objectifs

Paul Dubrule et Gérard Pélisson, présidents d'ACCOR,

des hôtels en France et de leur productivité.

● La forte croissance du résultat d'exploitation de la division Europe (+ 45 %) ainsi que celle des activités

Paille et la poursuite du développement dynamique de la chaîne sphère Ibis.

••• LE MONDE - Vendredi 31 mai 1985 - Page 39

Pour l'avenir : confiance

S'agissant du long terme, Paul Dubrule et Gérard Pélisson ont insisté sur l'effort important de développement hôtelier en Asie du Sud-Est à partir de Singapour et maintenant de Hongkong, rappelant la signature d'un Novotel de 620 chambres à Pékin.

Ils ont, en conclusion, souligné leur confiance dans l'ave-

nir grāce à : • La gamme étendue de produits qui permet d'accéder rapidement aux marchés les plus porteurs.

♠ La logistique internationale qui s'est contruite peu à peu dans la plupart des 64 pays où le groupe est pré-

• La politique humaine et de formation mise en œuvre notamment par l'Académie ACCOR.

• Ils out enfin signalé que l'année 1985 s'annoncait très favorablement et que les résultats du l'a trimestre étaient en ligne avec les objectifs.

### ÉMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE A BONS DE SOUSCRIPTIONS D'ACTIONS

Le conseil d'administration qui s'est réuni à l'issue de l'assemblée a décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire avec bons de souscriptions d'actions. Cet emprunt, qui sera émis le mardi 4 juin aura les caractéristiques suivantes :

Montant: F 350 millions en 175.000 obligations de F 2.000 Taux: 8.25 % durée 10 ans

A chaque obligation seront attachés 10 bons donnant droit à souscrire des augmentations de capital à raison de: 2 bons avant fin 1985 à F 240, 4 bons avant fin 1986 à F 280, 4 bons avant sin 1987 à F 320.

### Situation du Crédit Lyonnais

### au 2 avril 1985

La situation au 2 avril 1985 s'établit à 778 925 millions con-tre 799 324 millions au 28 février 1985.

1985.
Au passif, les comptes d'Instituts d'Emission, Trésor Public, Comptes Courants Posteux se chiffrent à 34 918 millions de francs et les comptes de Banques, Organismes et Exablissements Financiers à 321 225 millions de francs. Les sesseumes foursier per la Cilian ressources fournies par la Clien-tèle totalisent 255 585 millions

alle totalismit 255 535 militions de francs.

A l'actif, les comptes de Banques, Organismes et Établissements Financiers s'élèvent à 305 613 millions de francs, les Crédits à la Clientèle à 276 528 millions de francs et les comptes ordinaires débiteurs de la Clientèle à 34 140 millions de francs.

CREDIT LYONNAIS
LE PARTENAIRE DE VOTRE AVENIR

# Europartenaires : Banco di Roma, co Hispano Américano, Commercis

# investissement

L'assemblée gépérale annuelle s'est réunie le 28 mai 1985 sous la présidence de M. Maurice GONTIER. Elle a ap-prouvé les comptes de l'exercice 1984 qui se sont soldés par un bénéfice de 142 561 338,47 F.

Elle a décidé la mise en paiement le 1 juillet 1985 d'un dividende de 48 F. - en augmentation de 9 % sur celui de l'exercice 1983. Ce dividende peut être, au choix des actionnaires, versé en espèces ou sous forme d'actions nouvelles de la société émises au prix de 671 F, les actionnaires ayant jusqu'au 3 juillet pour exercer leur option.

Au cours de cette assemblée, M. GONTIER a prononcé l'allocution

 Mesdames, messicurs. Le rapport du conseil d'administra-tion vient de nous exposer ce que furent en 1984 l'activité et les résul-tats de BAIL INVESTISSEMENT. Il convient d'actualiser ces indications en indiquant l'évolution de la société en

L'activité de BAIL INVESTISSE-MENT s'est exercée au cours de ces quatre premiers mois de l'année dans un narché très concurrentiel caractérisé par une diminution du nombre des de-mandes de financement de projets nou-

Les engagements pris au cours de cette période correspondent à un inves-tissement de quelque 69 millions de francs ; ils se répartissent en treize opé-rations de crédit-bail s'élevant au total à

43 millions de francs et en quatre opérations de location simple s'élevant à 26 millions de francs. Compte tenu de l'arrivée à terme de quelques contrats de crédit-bail, les engagements bruts excèdent 3 000 millions.

Au 30 avril 1985, le montant des loyers êmis atteint 245 millions de francs, montant en progression de 11 % sur celui correspondant à la même période de l'année précéder 1985 devrait donc se traduire par des résultats en sensible progression. Deux emprunts obligataires, récemment émis à hauteur de 200 millions de

francs au total, permettent d'assurer le financement de nouveaux engagements concernant les opérations de crédit-bail. BAIL INVESTISSEMENT offre à ses actionnaires la possibilité d'opter pour le paiement en actions du divi-

dende de l'exercice 1984. Il convient de rappeler que, en juin 1984, votre société a procédé à l'émis-sion de 150 000 obligations de 1 000 F aominal; à chaque obligation est attanominai; a coaque obligation est arta-ché un bon domant le droit de souscrire, à compter du 1º janvier 1985 et jusqu'au 30 septembre 1988, à une ac-tion BAIL INVESTISSEMENT de

100 F nominal au prix de 600 F.

Ces deux dispositions procèdent de la même politique qui tend à conforter les fonds propres de la société, à accroître tant son potentiel de crédit que son patrimoine de pleine propriété et à lui assurer ainsi un développement régulier et

L'assemblée générale du Crédit mobilier industriel Sovac, réunie le 29 mai 1985 sous la présidence de M. Michel David-Weill, a approuvé les comptes de l'assertier de la comptes de l'assertier de la comptes de l'assertier de la comptes de l'assertier de la comptes de l'assertier de la comptes de l'assertier de la comptes de l'assertier de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la l'exercice 1984 qui lui ont été présentés

Les financements nouveaux consentis en 1984 par l'ensemble des sociétés du groupe s'élèvent à 12.9 miliards de francs, en diminution de 2 % par rapport à l'exercice précédent.

Les encours gérés par ces mêmes sociétés au 31 décembre 1984 atteignent 32 milliards de francs, en progres-sion de 8 %.

Les encours consolidés du groupe au 31 décembre 1984 s'élèvent à 24,2 mil-

liards de francs, contre 23 milliards de francs au 31 décembre 1983. Les comptes consolidés financiers du groupe dégagent pour l'exercice 1984 un résultat d'exploitation net de 371.4 millions de francs (+ 13.5%).

Compre tenu des résultats hors exploita-tion, le résultat net total s'élève à 372,4 millions de francs (+ 12,9 %). Dans ce résultat net total, la part de Sovac s'élève à 314,8 millions de francs, en progression de 12,4 %. Calculée sur la part de Sovac dans le seul résultat net d'exploitation - soit 313,6 millions de

francs, - la progression est de 14,2 %.

Le bénéfice net d'exploitation de Sovac après impôt s'élève à 166 737 485 francs contre 152 287 689 francs en 1983. A ce béné fice d'exploitation s'ajoutent des plusvaines nettes à long terme de 8 786 547 [rancs (contre 24 779 489 francs en 1983) pour former un bénéfice total de 175 524 032 francs.

L'assemblée générale a décidé de dis-tribuer un dividende net par action de 18,30 francs, assortis d'un impôt déjà payé au Trésor (avoir fiscal) de 9,15 francs. La distribution nette globale s'élève ainsi à 73 200 000 francs, contre 70 000 000 francs pour l'exercice

L'assemblée générale a également renouvelé les fonctions de membre du

conseil de surveillance de messieurs Ber-nard Beau, Alain Bizot, Dominique Boyer, Michel David-Weill, Francois

Il sera proposé à l'Assemblée géné-

### **CMISOVAC**

Gautier, Georges Gay, Jacques Masson, Pierre Muron, Bruno Roger, Christian Valensi. Il est rappelé que le conseil de surveillance comprend, outre les membres ainsi renouvelés. Mes Yvette Chassagne et M. Didier Primat et que le collège des censeurs comprend MM. David Dautresme, Pierre Pagezy et François

> Le conseil de surveillance, qui s'est réuni à l'issue de l'assemblée, a renouvelé le mandat de président de M. Michel David-Weill et celui de viceprésident de M. Christian Valensi.

... An cours de l'assemblée, il a été précisé que l'activité du groupe avait mar-qué un progrès au cours des quatre premiers mois de l'exercice 1985 par rapport à la période correspondante de 1984: les financements distribués par Sovac et l'ensemble de ses filiales directes et indirectes out atteint 4.7 mil liards de francs, en progrès de 13 %: il est vrai qu'en 1984 la production avait connu un fléchissement de 3 % par rap-port à la période correspondante de 1983.

Au 30 avril 1985, les encours totalisés gérés atteignent 32,7 milliards de francs, en progression de 8 % par rap-port au 30 avril 1984 et de 2 % par rapport au 31 décembre 1984.

Pendant cette période, le développe-sent de l'informatisation du réseau de la Sovac et de ses apporteurs d'affaires

Les marges brutes ont pu être mainte-Le progrès de l'activité, début 1985, n'a pas été accompagné par une amélio-ration du volume des créances impayées sur les encours déjà acquis, et les mon-

tants des dotations aux provisions ont du être encore accrus par rapport à ceux Néanmoins, les résultats consolidés provisoires pour les quatre premiers mois de 1985 sont du même ordre de grandeur que ceux de l'exercice précé-

Le maintien espéré des résultats à ce niveau sur l'ensemble de l'exercice dépendra de l'évolution de ces divers facteurs.

Le conseil de surveillance a approuvé les comptes de l'exercice 1984 arrêtés par le directoire. Le bénéfice net de la société mère s'élève à 179,5 millions de francs. Sur le plan du groupe, le béné-fice net consolidé ressortirait à 380 millions de francs environ (dont 5 millions de francs d'intérêts minoritaires). La marge brute d'autofinancement représente 982 millions de francs, soit 10,9 % du chiffre d'affaires H. T.

rale ordinaire du 27 juin prochain le maintien du dividende de 24,50 F (soit 36,75 F avoir (iscal compris) à attribuer aux 2 625 000 actions formant désormais le capital, après attribution d'une action gratuite pour 6 anciennes.

Les travaux exécutés par le groupe au cours du premier trimestre 1985 s'élèvent à 2 207 millions de francs hors exécuter au 31 mars 1985 ressortait à



Un beau chemin de fer, un hélicoptère, une libellule, un vaisseau des étoiles... Les enfants rencontrent leurs rêves sur leur chemin.

Ludoparc, c'est le nouveau domaine de jeux. Plus sûr, plus drôle, plus vivant. Plus sûr: Ludoparc est construit en éléments plastiques lisses, souples, sans échardes, inaltérables. Chaque semaine, Ludoparc est nettoyé et lavé. Régulièrement, il est contrôlé par Plastic Omnium, sur les normes Véritas : c'est une garantie!

Plus drôle : les éléments modulaires de Ludoparc se combinent pour obtenir des ensembles variés, des combinaisons, sans autre limite que celle de l'inspiration et de la fantaisie.

Plus vivant : quand les enfants ont épuisé toutes les possibilités d'une aire de jeux, un beau jour, Ludoparc se transforme complètement. Et c'est un nouveau territoire plein d'aventures inédites qui s'ouvre à leur imagination.

Ludoparc ne s'achète pas. Les collectivités locales, les écoles le prennent en location. Le contrat comprend la mise en place, les transformations périodiques, les remplacements, le nettoyage hebdomadaire.

Que le Ludoparc ait 50 ou 1000 m², c'est le même service de haute qualité qui le prend en charge : celui de Plastic Omnium, fier de lancer cette innovation. Avec une seule idée en tête : la joie des enfants, dans la sécurité.





PLASTIC OMNIUM

3, rue du Parc 92305 Levallois-Perret - Téléphone : 739.32.08 - Télex : 620095.

שליו יני ועישן

••• LE MONDE - Vendredi 31 mai 1985 - Page 41 MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS Comptant 29 MAI % da VALEURS Cours préc **VALEURS** Demie cours **VALEURS** Cours préc. **VALEURS PARIS NEW-YORK** 425 900 325 271 1940 288 285 50 1100 80 178 80 135 10 537 265 440 1400 570 361 53 328 724 245 305 50 555 154 Frac Focep (Chit. eau) Fonciere (Cie) Fonc. Againte-W. Fonc. Lyonnaise Foncins 135 550 426 1420 585 358 50 97 50 313 40 4002 140 390 530 710 318 120 318 120 318 120 318 120 318 120 29 mai 1 616 2 482 SECOND MARCHÉ Bien tenu 320 Le mouvement de consolidation s'est poursuivi, mercredi, à Wall Street, mais dans le cadre d'une forte résistance à la baisse. L'indice des industrielles s'est main-Très résistant Emp. 7 % 1973 . . Emp. 8,80 % 77 . . 9,80 % 78/93 . . . 8,80 % 78/86 . . . 1936 302 80 286 1099 80 10 118 40 97 65 97 90 0 169 8 845 4 075 Rien à faire. La Bourse de Paris ne veut pas baisser. Mercredi, alors que des ventes bénéficiaires avaient com-mencé à se produire après la dernière hausse survenue la veille (- 0,22 % à l'ouverture), têtue, elle s'est mise en devoir de regagner le terrain perdu, s'offrant même le luxe de progresser encore un neu. Dessault a encore pris A.G.P.-R.D. 341 725 307 165 255 2000 880 635 749 340 288 417 431 305 320 720 1741 316 314 Celberson C.D.M.E. C. Equip. Elect. C. Occid. Forestès Tour Ettel . . . Ufiner S.M.D. basse. L'indice des industrielles s'est main-tem à son niveau précédent durant la majeure partie de la séance, pour le déborder finalement très légèrement à la clôture, en s'établissant à 1 302,97 (+ 1,46 point). 268 308 163 50 252 2000 880 613 288 412 130 52 580 177 20 100 25 106 40 106 82 7 930 13 105 8 546 Goodyear . . . . Grace and Co . Gulf Oil Canada 10,80 % 79/94 320 13,25 % 80/90 . 13,80 % 80/87 . 129 51 30 580 Dafse
Dauphn O.T.A.
Elect. S. Dassault
Paipacchi
Guy Degrenne
Merlin Immobilier 178 1851 785 2850 586 1860 450 76 274 50 280 50 178 80 1780 780 2792 563 1663 450 75 264 281 20 Guif Oil Caneda Harnebesst Honeywell Inc. Hoogoven L. C. Industries Int. Mm. Chesn Johsmesburg Kubota Latonia Marnesmann Maria-Spencer Mictand Bank Pic Mannai-Ressource 109 50 112 50 118 50 13.80 % 81/89 . 5 104 16,75 % 81/87 . 16,20 % 82/90 . 338 410 1000 12 60 335 410 Le bilan de la journée a été conforme à ce résultat. Sur 2 001 valeurs traitées, 787 ont monté, 722 se sont repliées et 492 n'ont 6 081 16 % jun 82 . . . . ED.F. 7,8 % 81 . . . ED.F. 14,5 % 80-82 119 10 145 20 107 80 15 562 encore un peu. Dassault a encore pris de l'altitude (+ 2 %), Moët (+ 1 %) a 5 308 0 036 520 6 30 d 701 348 60 d 144 ... 103 10 4 894 103 70 4 894 103 70 4 894 103 20 4 894 fait - pschit - et atteint son plus he pas varié.

De l'avis des professionnels, si les opérateurs ne se hâtent pas d'acheter, ils ne se
précipitent pas non plus pour vendre,
comme en témoigne la relative faiblesse de
l'activité. Et cela est bon signe. A propos de
la désescalade des tanx d'intérêt, les analystes disaient qu'elle allait avoir un double
impact : favoriser, certes, une reprise de
l'expansion, mais aussi provoquer une
baisse des rendements sur le marché obligataire, ce qui aurait pour résultat de faire
refluer les capitaux vers la bourse des
actions. 259 510 17 de toujours. Les clients ont encore fait Vicat Virax Waterman S.A. la queue pour acheter du Carrefour. L'Oréal a moussé (+ 2,4%) et Esso a été « super » (+ 1,7%). Bref, à la clo-ture, l'Indicateur euregistrait une nou-velle avance de 0,6%. 486 90 1500 153 10 122 416 XII jacov. 82 . . . . . Étrangères 235 968 138 40d 317 230 404 80 700 4240 431 60 1770 1030 **VALEURS** « Si les Français n'ont pas d'argent, la Bourse en regorge », faisait remar-quer un professionnel, ravi de voir le marche continuer à manifester d'aussi 133 10 A.E.G.
Alzo
Alzo
Alzan Alam
Algemeine Back
American Brands
Art. Petrolina
Arbed
Asturierus Mines
Boo Pop Espanol
Barque Ortuneane
B. Rēgl. Internat.
Barlow Rand
Shyotor Press inc.
Press inc.
Press inc.
Procter Gemble ...
Ricoli Cy Ltd ...
Robeco ...
Rodamco ...
Shell fr. (port.) 13 90 530 36 50 193 70 208 50 328 313 257 1237 690 560 250 120 10 104 976 31500 65 74 32 50 299 90 93 30 440 570 Hors-cote **Actions au comptant** 192 50 209 20 388 immobanque ... |mmob. Marxeille . |mmofice |mdustrielle Cle ... |mvest. (Sté Cent.) 257 295 104 90 101 689 4276 bonnes dispositions. Désormais, la Acient Paugeot .... A.G.F. (St Cent.) ... 130 1820 415 1770 1020 consolidation ne se fait plus sur une ou 229 520 145 80 50 225 522 149 90 80 196 La réforme fiscale, proposée par le président Ronald Reagan à la nation, n'a provoqué aucan effet particulier autour du Big Board. « Il n'a rien annoncé que l'on ne plusieurs séances, mais par valeur, souvent même le temps d'un cours. S.K.F. Aktieholog Sperry Rand Steel Cy of Can. 20 42 50 0 110 .... 496 500 61 .... 125 20 130 70 105 70 223 428 58 80 250 370 682 318 424 63 285 384 80 680 312 Instable la veille, Olida a tem la vedette (+ 16,7 %). Les actions de la SEP (Société européenne de propulofic Hydraul. . 31500 Stationstein .... Sud Albumentes • • • • • • • 242 410 55 280 19 862 540 48 Suff. Alternatives
Tenneco
Thom SHI
Thyssen c. 1 000
Toray indust. inc.
Vieile Montagne
Wagons-Liss
West Rand savait dėjā », assurait un broker. sion), qui fabrique notamment les moteurs d'Ariane ont été introduites ce jour au prix d'offre minimum de 330 F. Un cours de 462 F a été inscrit. Entre 330 F et 479 F, 6 % des Les échanges ont porté sur 96,54 millions de titres, contre 90,60 millions précédem-36 129 10 130 100 355 322 18 70 862 560 48 128 50 442 405 10 405 10 318 310 138 30 154 1103 1147 131 102 Cours du 28 mai Cours da 29 mai VALEURS 1103 50 175 66 30 demandes ont été servis. La société 50 181 68 30 32 7/8 23 1/4 58 1/2 58 1/2 43 3/8 53 1/4 60 1/2 72 1/8 32 1/4 49 5/8 38 1/4 49 32 3/4 48 5/8 38 1/4 49 34 3/4 48 1/2 34 1/2 34 1/2 roussillonnaise de participations Émission Frais incl. Rachat net Rachet net **VALEURS** Émission Frais incl. (famille Mathey + Casino) a racheté en Bourse une participation majori-taire dans Cedis, au prix unitaire de VALEURS **VALEURS** Calif.
Carshodge
C.A.M.E.
Camparon Barn.
Canut. Pedang
Carbore-Lorraine
Cares Roquefort
C.E.G.Frig.
C.E.M.
Centen. Blanzy
Carstest Way
Carstest
C.F.C.
C.F.F.
C.F.F.
C.F.F.
C.F.F.
C.F.F.
C.F.F.
C.F.F.
C.F.F.
C.F.S.
C.F.S. 176 547 280 1450 411 153 10 .... 174 176 528 547 ( 285 289 1428 1450 395 20 411 51 10 54 1081 1038 119 90 119 90 397 80 836 F. La cotation de l'action Cedis est suspendue quarante-huit heures. Selon 85 **SICAV 29/5** 191 200 203 60 117 200 297 72 285 12 424 12 436 98 633 47 604 74 13320 38 13267 31 551 91 526 88 1362 13 1335 42 238 97 237 78 516 53 493 11 287 85 237 90 511 16 190 125 80 les informations recueillies, l'opération 272 19 227 11 consiste à faire passer le contrôle de Cedis à Casino. Fermeté persistante de 438 9 50 189 80 445 9 10 191 170 185 20 498 217 404 B9 487 95 Fractives Fracti-Associations Fracti-Première 417 16 la devise-titre: 9,95 F-10,05 F (contre 309 456 15 294 99 435 47 1152 32 1150 02 11739 31 11565 82 AGF. 5000 . 165 185 50 505 215 9,93 F-10,05 F). Agfino ...... A.G.F. Interfonds 47 90 280 373 570 280 485 1310 139 50 600 710 565 375 240 355 534 16 315 560 48 290 372 10 555 59789 10 59789 10 59789 10 59789 10 59789 10 5478 20 297 24 20 20 20 81 20 30 20 81 336 08 5491 10 5409 95 1034 20 407 03 388 57 Statu quo sur l'or à Londres : 311,20 dollars l'once, contre 311,25 dollars. 364 33 212 38 347 81 202 75 61991 51| 61836 92 122 80 583 59 463 02 475 10 1113 98 1309 22 872 42 449 16 642 63 Atas ...... 181 77 472 86 167 80 670 173 53 166 570 Amérique Gestion . 300 485 447 CO A Paris, le lingot a perdu 550 F à 94 950 F et le napoléon 2 F à 560 F. 830 575 210 205 617 245 64 710 553 206 200 694 **234 SI** 12572 51 111398 Piper-Heidsieck
P.L.M.
Porther
Providence S.A.
Publicis
Raff. Souf. R.
Révillon
Ricolès-Zan
Rochetta-Carpat
Rochetta-Carpat
Rosseio Ifra.)
Rouges et Fis
Rousseiot S.A.
Soor 143 802 180 735 587 372 237 350 539 11426 11 664 33 402 06 11485 50 23054 27 23054 27 634 25 383 83 337 98 322 85 LNISL ..... 428 79 Sécur. Mobilier 613 49 Sécur. Mobilier wan (B) . LA VIE DES SOCIÉTÉS 2348 1437 52 2340 98 Indo-Suez Valences Ind. françaises Interoblique Interoblique França Intervaleurs Indust. 1989 188 20 504 242 1993 196 484 260 163 20 51 50 232 20 89 50 1440 54 15 75 10520 89 10212 20 338 45 Silect Motil Dis. 10620 89 10212 20 Silection-Resident, 332 04 316 98 Silect Vst. Franc. 453 27 432 72 Sepuration Associa 344 12 174 62 234 76 335 73 170 36 738 52 310 88 705 03 298 73 Columbia lex W.L.I SIGNAUX. - En baisse de 6,7 % le rencontrées dans le déroulement de cer-28 mai à la Bourse de Paris, l'action de la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques n'a pas réagi à l'annonce de ses résultats 1984. Ceux-ci font état d'une perte nette de 89,57 millions de france (incluant 75 22 millions de france) (incluant 75 22 millions de france) tains grands marchés à l'exportation -(Nigéria, Algérie, Libye). Au vu de ces résultats, la société a mis en place un plan 224 11 ome. Lyon-A \$16 23 orcorde (La) . . 12396 OS 12371 31 388 37 440 70 CMP. Crédit (C.F.B.) 370 76 14656 89 14627 63 841 13 802 99 123 84 118 22 115051 72 115051 72 315 550 53986 53<sup>6</sup> 53986 53 général de redressement, comportant 1216 79 479 12 501 22 248 03 402 55 335 16 218 09 346 59 1117 72 809 68 1079 72 462 87 358 408 1113 15 425 10 12214 98 401 47 767 24 185 38 123 28 notamment une réduction des effectifs 12214 98 S.F.L tr. et étr. . . . 75,22 millions de francs de provisions pour risques), contraignant la société à suspendre le paiement du dividende. En 1983, (deux cents personnes) des secteurs en sous-charge, des désinvestissements de cer-taines activités ou participations... qui « ne 420 54 803 58 194 20 129 14 580 155 444 1150 600 140 892 820 600 1335 150 195 1600 1110 853 155 416 1165 580 142 900 843 600 1431 145 195 573 96 236 78 384 30 319 96 Scavisono ..... Scav 5000 ..... Sivetance ..... Sivem ..... Sacar
Sacior
Sacior
SAFAA
Safic-Alcan
Safic-Alcan
Safir-Alcan
Saria-Dunal
Sain-Ruphart
Sains du Midi
Sain-Fé
Satar
Savasianna (M)
SCAC
Sanala Maubeage acer . . . , , , . . . . 684 01 652 99 238 19 227 37 228 42 218 06 141 89 135 46 14688 78 14574 21 280 384 598 29 50 88 50 Signaux avait enregistré un bénéfice net de portera son plein effet qu'à moyen terme ». 24,4 millions de francs, pratiquement qua-druplé par rapport aux 5,6 millions de francs l'année précédente. Selon la société, 205 29 330 87 ACCOR. — Le bénéfice net du groupe Accor, neuvième groupe hôtelier mondial et premier français avec plus de cinquante mille chambres, a progressé de 53,8 % en 1984 par rapport à 1983. Le bénéfice net consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos de consolidé d'Accor (part du groupe et hos d 28 35 85 355 155 144 83 220 57948 39 57832 72 6978 19 6960 79 23061 99 22993 014 S.L.—Est
S.L.G.
S.N.L.
Softievest
Soggowgne 1067 04 772 61 190 18 181 56 945 69 902 81 11357 35 11357 35 ce résulut négatif s'explique par « une baisse importante d'activité dans le cou-Delmas-Viel, (Fin.)
Didot-Bonton
Dest. Indoctaine
Drag. Trav. Pub.
Duc-Lamothe
Eaux Sens. Viciny
Eaux Viciny
Economans Comme 1030 77 481 13 Lon-associates . Lon-associates . 5525 O4 441 88 345 10 843 99 1399 25 503 98 rant du deuxième semestre 1984, accompa 22561 19 22504 93 60211 08 59614 93 gnée d'une augmentation sensible des frais financiers », mais aussi « par les difficultés INDICES QUOTIDIENS
(INSEE, base 180: 22 dec. 1984)
22 mai 29 mai 29 mai 24 dec. 1984)
25 mai 29 mai 29 mai 27 dec. 1984)
26 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 20 mai 29 mai 29 mai 29 mai 29 mai 20 mai 29 mai 29 mai 20 mai 29 mai 20 mai 29 mai 29 mai 20 mai 24 mai 29 mai 24 mai 25 mai 26 mai 27 mai 28 mai 29 mai 28 mai 29 mai 28 mai 29 mai 29 mai 20 mai 29 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 20 mai 220 634 37 1224 41 éléments exceptionnels) est passé de 92,4 millions de francs en 1983 à 142 mil-470 206 50 487 01 482 53 350 46 350 46 1062 67 405 82 1125 SEP. MO .... 1168 89 206 40 1128 94 1073 74
361 16 344 78
110 54 110 54
311 30 297 18
874 17 834 53
1264 58 1238 57
702 15 1266 89
1916 68 1825 76
1153 76 153 76
1163 77 1125 1264 84
406 38 1282 56
88786 68 68727 95 36 70 356 566 165 265 134 9 602 515 249 8 659 90 5 899 159 665 341 580 320 340 156 455 1180 660 58 90 1340 1830 200 110 40 tion de 53,8 %, ont appris les actionnaires lors de l'assemblée générale. Le volume d'affaires du groupe est passé de 8,13 mil-liards de francs à 9,861 milliards de francs, 341 578 325 344 160 437 1150 652 58 1295 1872 223 200 115 72 80 d 340 580 166 270 134 90 802 530 257 50 669 92 896 155 674 960 38 361 17 1184 36 8599 84 432 40 1240 31 21374 97 774 49 188 77 283 10 461 94 112 49 391 96 916 83 344 79 1182 8209 87 412 79 1184 07 21332 31 739 37 181 11 277 55 440 99 109 96 430 44 415 47; 5322 19 12705 11 933 95 468 47 51833 95 1181 11 1148 28 155 39 116 06 410 92 110 22 6310 57 12579 32 891 60 446 18 51839 95 526 05 1041 57 1157 95 1096 21 153 08 Le dividende net fixé à 4,90 F par action (assorti d'un avoir fiscal de 2,45 F) sera mis en paiement à compter du 5 août prochain. Ce dividende, en progression de 16,7 % sur celui payé au titre de 1983, est distribué à un capital augmenté de 27,5 % au cours de l'exercice 1984. Règlement c : coupon détaché; \* : droit détaché; o : offert; d : demandé; \* : prix précédent mensuel Premier coust Dernier cours 258 255
2883 2690
0 165 1160
445 444
957 960
756 1160
1160
275 295 68 96
126 127 40
335 338
70 70
660 643
208 50 508
1501 0 1212
208 250
1218 2210
1218 2210
1218 380
1501 0 1510
0 2738 1685
1281 1277
191 90 1760
300 360
360 360
706 360
3706 360
3706 360
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
3706 3706
37 94 insp. Cherrical |
140 insp. Cherrical |
120 insp. Limited |
1320 insp. Limited |
1321 insp. Limited |
1321 insp. Limited |
1322 insp. Valued |
1323 insp. Valued |
1232 insp. Valued |
1232 insp. Valued |
1232 insp. Valued |
1234 insp. Valued |
1235 insp. Valued |
1245 insp. Valued |
1255 insp. Valued |
1265 insp. Valued |
1276 insp. Valued |
1276 insp. Valued |
1277 insp. Valued |
1278 insp. Valued |
1279 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued |
1270 insp. Valued | 95 10 137 10 1320 105 80 327 776 303 25000 122 50 990 875 161 90 256 20 279 50 369 161 90 256 20 279 50 388 1806 165 177 50 388 1806 165 14 90 1005 441 449 320 487 80 1 96 221 50 1453 1553 1553 1577 1770 2351 158 248 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 251 158 2 95 10 137 10 1319 105 80 327 58 50 1098 777 303 50 25020 122 50 1005 161 20 255 20 279 50 382 176 10 382 176 10 382 1805 1805 1805 1449 1900 272 50 487 80 1 95 1 95 Opin-Paribasa
Opinia (1.)
Paper, Gascopri
Paper, Gascopri
Paper, Gascopri
Paper, Gascopri
Paper, Gascopri
Paribasi (1.)
Peribasi Valloures
V. Corpust-P.
Vis Banque
Virightan
Bil-Gabbo
Amax Inc.
Amar. Express
Amer. Feleph.
Anglo Amer. C.
Amgold
BASF (Akt)
Beyer
Buffelsont
Chase Manh.
Ce Petr. Imp.
Ce Beens
Deutsche Bank
Dome Menes
Gesternber
Enstman Kodel
East Rand
Electrober
Enstman
Electrober
Enstman
Gen. Beigigun
Gen. Beigi 1630 1631 1246 1691 1271 1271 1271 1280 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 4.5 % 1973
B.R.P.
C.C.F.
C.C.F.
C.C.F.
Betchest T.P.
Rhone-Poul. T.P.
Rhone-Poul. T.P.
Se-Gobsn T.P.
Thomson T.P.
Actor
Agence Haves
Ar Liquide
Als. Superm
AL S.P.I.
Alsthora-Ad.
Applic. gaz
Applic. gaz
Applic. gaz
Applic. gaz
Bazara-Br.
Bai-Trupz.
Av. Deast-Br.
Bai-Trupz.
Bai-Toujourn.
Bai-trupz.
Bai-Toujourn.
Bai-trupz.
Carting.
Bactera
Bazar H.-V.
Bai-Toujourn.
Bai-trupz.
Bai-trupz.
Carting.
Cadis.
Cannon.
Cadis.
Cannon.
C.G.L.P.
C.G.L.P.
C.G.L.P.
C.G.L.P.
C.G.L.P.
C.G.L.P.
C.G.L.P.
C.G.L.P.
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
Colores
C El-Aquicaine
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Contine |
- Con + 182 + 083 - 084 + 791 - 0702 + 237 + 052 - 037 + 052 - 037 + 026 + 107 + 108 + 107 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + 108 + F 0 77 F 0 75 F 1 39 F 1 39 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F 0 78 F - 168 - 141 - 047 + 158 + 151 - 080 + 167 - 162 - 167 - 086 - 167 - 086 - 167 - 087 - 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 + 193 COURS DES BILLETS AUX GUICHETS COTE DES CHANGES MARCHÉ LIBRE DE L'OR COURS préc. COURS 29/5 COURS 29/5

Achet

9 150

9 800

Pièce susse (20 fr)
Pièce susse (20 fr)
Pièce letine (20 fr)
Souverair
Pièce de 20 dollers
Pièce de 10 dollers
Pièce de 5 dollers
Pièce de 50 peus
Pièce de 10 flores

94800 94950 560

3525 568

Ente-Usis (\$ 1)
ECU
Allemagne (100 DM)
Belgique (100 F)
Pays Bes (100 R)
Denemant (100 led)
Norwige (100 M)
Grande-Bretagne (£ 1)
Grande (100 breta)
Saiste (100 km)
Autriche (100 pes.)
Portugal (100 esc.)
Canada (\$ cen 1)
Japon (100 yess)

### **DÉBATS**

P.

2. ENTREPRISE : «L'emploi et la ges tion du patrimoine technologique », par Christian Beullac; « Quelle fiexibi-ité ? », par J.-L. Viora. LU: lecocca, par Lee lacocca.

### ÉTRANGER

- 3-4. PROCHE-ORIENT 4. EUROPE
- 5. AMÉRIQUES
- 6. **BIPLOMATIE**
- 6. ASIE 7. AFRIQUE

### **POLITIQUE**

- 8. Le débat sur la Nouvelle-Calédonie à «Le RPR et ses militants», par
- 9. Le colloque international sur les liertés et les droits de l'homme. 11. Le communiqué officiel du conseil des

### SOCIÉTÉ

12-13. La tragédie de la Coupe d'Europe de footbali à Bruxelles.
12. JUSTICE.

**CULTURE** 

ARTS: au Centre Georges-Pompidou, un nouveau musée sur un plateau.

LE MONDE **DES LIVRES** 

19. Leonardo Sciascia: un esprit XVIII dans un coros XXº. Roger Gilbert-Lecomte et Roland

28. Un grand roman érotique chinois.

SUPPLÉMENT

29 à 34. Le 36° Salon international de

ÉCONOMIE

37-38. SOCIAL : le congrès des cadres de FO. 39. ETRANGER

## **CFM 89**

Allô «le Monde» à Paris 232-14-14 et 720-52-97

à Bordeaux

(56) 45-88-55 Jeudi 30 mai, à 18 h 45

### La France pays des inégalités

PATRICK JARREAU et JACQUES SALVATOR animateurs du PARI répondent aux questions des auditeurs et des lecteurs Débat conduit par FRANÇOIS KOCH

Vendredi 31 mai

Face au « Monde » avec PHILIPPE CHABRIER président de la Fédération

internationale de tennis

RADIO-TÉLÉVISION (18) INFORMATIONS SERVICES > (35): - Journal officiel -: Mots croisés; Loterie nationale;

Tac-o-tac; Loto. Annonces classées (36); Carnet (36); Programmes des spectacles (17-18); Marchés financiers (41).

### At a Monde »

### LA SOCIÉTÉ DES RÉDAC-TEURS ET LA SOCIÉTÉ DES EMPLOYES FAVO-RABLES A L'AUGMENTA-TION DE CAPITAL

L'assemblée générale de la Société des rédacteurs du Monde, réunie le mercredi 29 mai, a approuvé à une large majorité la résolution présentée par son conseil d'administration, en vue de l'assemblée générale des porteurs de parts de la SARL le Monde convoquée le 31 mai. Cette résolution, qui approuve globalement les différentes mesures prises ou envisagées par la gérance » et auto-rise celle-ci à augmenter le capital social par « création d'un maximum de 330 parts nouvelles dénommées parts D., a été adoptée par 452 parts (71.7%) contre 64 parts (10,1 %), alors que 100 parts (15.8%) s'abstenaient et qu'on dénombrait 14 parts (2,2%)

La Société des employés du Monde, réunie en assemblée générale la veille avait également approuvé la restructuration du capital social : 212 parts (94,4 %) ont voté pour, 6 parts (2,78 %) contre et 6 parts (2.78%) se sont abstenues. L'Assemblée générale de la Société des cadres est convoquée ce jeudi 30 mai pour mandater ses représentants aux assemblées générales de la

### NOUVELLES BRÉVES

 Référendum le 9 juin en Italie sur l'échelle mobile des salaires. -Un - référendum d'initiative populaire - aura lieu le 9 juin en Italie, à la demande de plus de 500000 citoyens, sympathisants du Parti communiste, en vue d'abroger un décret-loi de février 1984 limitant l'application du système d'échelle mobile des salaires.

● Un Mirage 2000 s'écrase en Corse. - Un avion Mirage 2000, ap-partenant à la deuxième escadre de chasse, basée à de Dijon, s'est écrasé au sol, dans la soirée du mercredi 29 mai, en Corse du sud. Le pilote, avant fait fonctionner son siège éjectable, est sain et sauf. C'est le premier accident d'un Mirage 2000 depuis son entrée en service dans l'armée de l'air française.

 Ouatre hommes arrêtés après le viol de deux jeunes semmes à Puteaux. - Quatre hommes ont été arrêtés à Paris et déférés au parquet, dans la soirée du mercredi 29 mai après avoir avoué le viol de deux jeunes femmes, pendant la nuit du 26 au 27 mai à Courbevoie (Hauts-

de-Seine). Les quatre hommes, Abdul Rahli, vingt-six ans, sans profession, Bechir Herizi, vingt-neuf ans, étudiant, Youcine Harizi, vingt-sept ans, garde vigile et Youcine Manomi, vingt-six ans, employé, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), sont de

nationalité tunisienne Les deux jeunes semmes étaient allées se promener dimanche soir à la Défense. Alors qu'elles sortaient de la station du RER, elles ont été abordées par les quatre hommes qui. vers minuit, les ont entraînées dans un immeuble de la rue Victor Hugo à Courbevoie. Sous le menace d'un couteau, ils leur ont fait subir des violences sexuelles.

BCDEFG.

aux lieux et heures habituels du Loto.

LOTO SPORT

31 Mai , dernier jour

de validation des bulletins

 Sept personnes ont été tuées et trente-neuf blessées dans un accident d'autocar survenu le 29 mai, en fin de matinée à Aigremont (Gard). Le véhicule transportait quarantedeux adolescents et trois accompagnateurs, tous de nationalité britannique. Le conducteur, pris d'un

malaise, s'est affaissé sur le volant,

le pied appuyé sur l'accélérateur.

Un des accompagnateurs a tenté,

sans succès, de redresser l'autocar

qui a défoncé une glissière de sécurité avant de s'écraser sur le toit. Le conducteur, une accompagnatrice et cing adolescents ont été tués Parmi les blessés évacués sur les hôpitaux de Montpellier, Nîmes,

étaient dans le coma mercredi soir. L'attaque du train postal . butin non évalué. - Selon la direction des services ambulants à Marseille, responsable des fourgons pos-teurs pris en charge par la SNCF, le total des sommes volées par plusieurs malfaiteurs dans le train Bordeaux-Milan, mercredi 29 mai (le Monde du 30 mai), sera difficile

 La SOFRES et Nielsen s'associent pour mesurer l'audience de la télévision. — Après la guerre de l'audience des chaînes, voici venir la guerre de la mesure de l'audience. La SOFRES et l'institut Nielsen, leader aux Etats-Unis des sondages sur la télévision, viennent, en effet, de s'associer pour mettre en place un nouveau système de mesure permanent. Ce service, accessible par abonnement à partir de septembre, donnera les résultats d'audience quotidienne de la télévision sur l'Ilede-France à partir d'un panel de deux cents foyers équipés de boîtiers d'audimétrie. Sur le reste de la France, un autre panel de deux mille foyers fournira des informations sous la forme d'un carnet d'écoute transmis quotidiennement par télé-

DERNIER JOUR 31 MAI

### Au Nicaragua

### Managua envisage d'accorder l'autonomie aux Indiens Miskitos

Le gouvernement de Managua a de juillet 1979, chassant des milliers publié, mercredi 29 mai, un document en six points offrant l'autonomie aux groupes d'indiens indigènes de la province orientale de Zelaya. proche du Costa-Rica. Le projet propose aux représentants des différentes ethnies indiennes actuellement en rébellion contre les autorités sandinistes de participer à des conversations destinées à négocier un cessez-le-feu et à permettre. en particulier, à la minorité miskito de revenir progressivement sur son territoire traditionnel

Le communiqué de la présidence présentant ces propositions est consi-déré, par des diplomates étrangers en poste à Managua, comme un geste de conciliation à l'égard des minorités ethniques indiennes de langue anglaise. L'offre gouvernementale, note-t-on toutefois, inter-vient deux jours après la rupture, à Bogota, de conversations de paix entre les sandinistes et le mouvement miskito Misurasata, dirigé par M. Brooklyn Rivera.

Le document du gouvernement regrette que M. Rivera ait interrompu - unilatéralement » ces négociations et il suggère de mettre sur pied des commissions nationale et régionales afin de - promouvoir le projet d'autonomie de la côte atlantique ». C'est en particulier sur cette question du statut d'autonomie administrative de leur région, réclamé par les Miskitos, qu'avaient buté les entretiens de Bogota.

Le gouvernement sandiniste avait procédé à un vaste déplacement de population peu après la révolution

d'Indiens Miskitos de leurs terres d'origine, Cette politique avait poussé ces ethnies à entrer en rébellion contre Managua, Parmi les mesures figurant dans le document publié mercredi, les autorités proposent la suspension de l'obliga-tion pour les Indiens de posséder une carte d'identité et des autorisations de circulation à l'intérieur de la province de Zelaya.

D'autre part, le conseil du GATT (Accord général, les tarifs douaniers et le commerce) n'a pas pris de décision majeure à l'issue de la réunion extraordinaire qui s'est tenne, mercredi, à Genève, pour examiner la plainte déposée le 7 mai par le Nicaragua contre l'embargo commercial et économique décidé par les Etats-Unis à son encontre. L'ensemble des délégations seront de nouveau consultées afin d'examiner comment cette question pourrait être débattue - une autre fois -.

### M. FIDEL CASTRO MENACE D'ENVOYER **DES RENFORTS EN ANGOLA**

Le président cubain, M. Fidel Castro, a annoncé, mercredi 29 mai, à La Havane, que « pas un seul Cubain » ne quitterait l'Angola avant l'application de la résolution 435 des Nations unies et l'indépendance - réelle - de la Namibie. M. Fidel Castro a ajonté : - S'il faut envoyer plus de soldats, nous en enverrons. Deux cent mille Cubains sont passés en Angola ; s'il le faut, deux cent mille autres y passeront

En novembre dernier, Cuba et l'Angola avaient proposé un plan de retrait sur trois ans des troupes cubaines stationnées dans le sud de l'Angola, dès lors qu'il ne resterait plus en Namibie que mille cinq cents soldats sud-africains.

Le ches de l'État cubain a fait cette déclaration au moment où le secrétaire général des Nations unies, M. Perez de Cuellar, effectue une visite officielle à Cuba, et où M. Guy Penne, conseiller de M. Mitterrand pour les affaires africaines et malgaches, se trouve égale-ment dans la capitale cubaine.

D'autre part, au Cap, le ministre sud-africain de la défense, le général Magnus Malan, a affirmé que soviétiques ont été livrées, au cours des six derniers mois, à l'Angola modifiant, selon lui, l'équilibre des forces en Afrique australe. Le général Malan a affirmé que l'Angola a reçu soixante-dix-neuf avions de chasse, dont vingt-huit Mig-23, et quarante-cinq hélicoptères.

(Lire page 7 l'article de Laurent Zecchini.)

### M. JEAN-HERVÉ LORENZI nommé directeur général **DU CARREFOUR INTERNATIONAL** DE LA COMMUNICATION

M. Jean-Hervé Lorenzi, conseiller an cabinet de M. Jean-Pierre Chevè-nement, ministre de l'éducation nationale, vient d'être nommé direc-teur général du Carrefour internaal de la communication (CIC), que préside Mª Yvette Chassagne, présidente de l'Union des assurances de Paris. Cette nomination intervient après une phase préparatoire, alors que le Carrefour s'apprête à définir ses objectifs, en attendant que soit construit à la Tête-Défense l'arc qui devra l'abriter à partir de

[Né le 24 juillet 1947 à Toulon, M. Jean-Hervé Lorenzi est reçu premier en 1975 à l'agrégation de droit et normale supérieure, il est chargé de diverses missions d'expertise pour des administrations avant de devenir administrations avant de devenir conseiller technique à la direction géné-rale du groupe Havas (1978-1981). Conseiller technique au cabinet du ministre de la coopération et du dévelopministre de la coopération et un neverop-pement, il est ensuite directeur adjoint de la DIELI (Direction des industries électroniques et de l'informatique) au ministère de l'industrie, puis conseiller technique au cabinet de ce ministère. Après un passage à la Direction géné-rale des télécommunications, il devient, ca août 1984, conseiller technique pour les universités an cabinet de M. Chevè-nement. Il est l'auteur, notamment, de Mémoires volées, avec notre collabora-teur Eric le Boucher (Ramsay, 1979), et de la Crise du vingtième siècle (Eco-nomica, mars 1980).]

Le numéro du « Monde » daté 30 mai 1985 a été tiré à 436751 exemplaires

Le Monde Infos Spectacles sur Minitel 615.91.77 + ISLM

### Sur le vif

Écoute, Patrice, C'est mon ventre. Et j'ai le droit de... - Tog. ventre, t'en feis ce que tu veux. C'est pes le pro-

- C'est quoi le probleme ? Entin, Lolotte, tu sais très bien. C'est quand il en giclera de

ton ventre, ce chiard, que... - Pas du tout ! C'est tres mignon, un bébé, c'est adorable. Et puis la question n'est pas il. J'ai

besoin d'en avoir un. Point à le li-- A ton age, tu cross pes

- Cooi, mon âge ? If y a des tas d'actrices qui en ont à qua-rante ans et même plus. Tiens, Raquel Welsh, il parait qu'elle en

- Tu ne vas quand même pas te comparer à....

- Cay est ! Tout de suite les remarques désagréables.

- Arrête, tu veux ! C'ast une remarque de simple bon sens: T'es pas une star, t'as pas le fric, t'as pas le standing, t'as nen ! Si, je gagne pas mal, là,

maintenant. Je peux m'arranger. - Tu te rends pes compte t Tu y arriveras jamais: Les pem-pers, les biberons, les babysitters, les petits pots, les...

- Tu pourras un pau m'aider

don, merci bien, mais non merci. Et puis, je ne suis pas là pour la vie, tu le sais très bien.

- Mais tu pers quend to veux i Je to rations pas. Je me

- Tu partes ! Et ouand il sure vingt and, is carrie, to: ca t'en

fera... Tu y as pensé à ça ?. - Austement, je ne pense qu'à ca depuis la mort de mon père. Il me faut un contre poids. Lin enfant, c'est la vie, c'est

- Cast un maximum d'emproces at une énorme responsabāté. Je t'assure, maman, t'as pas la droit de...

 Ah, je t'en prie, pe m'appelle pas mamen. Je supporte pas. On direit Reagan parlant à

sa femme. C'est d'un ringard ! - Et toi, tu crois ses que tu fais rincard avec tes idées d'intello soixante-huitarde genre mon ventre il est à moi, et toutes

tes conneries de femme libérée. - Ça suffit comme ça, Patrice! Non, mais to as vu sur quel ton tu me parles ? Je ne suis pas ta copine. Je suis ta mère. Tu pourrais essayer de

CLAUDE SARRAUTE

### Le prochain championnat du monde d'échecs se déronlera a Mescou

champion du monde qui opposera, à partir du 2 septembre prochaia, Karpov et Kasparov, aura lieu, comme cela était prévisible, à Mos-con (le Monde daté 23 mai). L'annonce officielle en a été faite, le mercredi 29 juillet, à Madrid, par M. Florencio Campomanes, président de la Fédération internationale

des échecs (FIDE). M. Campomanes a précisé que toutes les villes en compétition (Marseille, Londres et Moscou) étaient excellentes pour l'organisation du motch. La principale différence entre elles a été faite par le désir des joueurs, qui préféraient Moscou ». Il a ajouté que Moscos : fin du championnet, le vainqueur s'était engagé à augmenter le prix recevra 5/8 et le vaincu 3/8 du offert à hauteur de celui proposé per

Le second match pour le titre de Manseille, soit plus de 6 millions de

Enfin, pour éviter la tentation du nni et la «perte de combativité» qui, selon M. Campomanes, ont caractérise le précédent championnat du monde marathon à Moscou (interrompu par lui, lo 15 février. 1984, alors que Karpov menait par 5 points à 3); un système de prime sera instauré. Ce système con à concéder au vainqueur de chaque partie 5 % du prix offert (soit près de 300 000 francs par partie gagnée). Pour chaque rencontre nulle, les joueurs obtiendront I % de

indite, tes joueurs oouendrous 1 % de cette somme (60 000 francs) et 1 % ira dans les caisses d'assistance aux pays où les échecs sont en voie de développement (CACDEC). A la soide des 6 millions de francs.



**Fantastic !** le futur chasseur "bionique" de l'Air Force

17 F EN YENTE PARTOUT

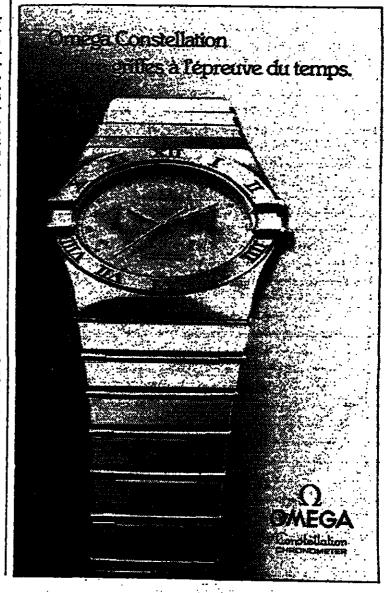

